

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



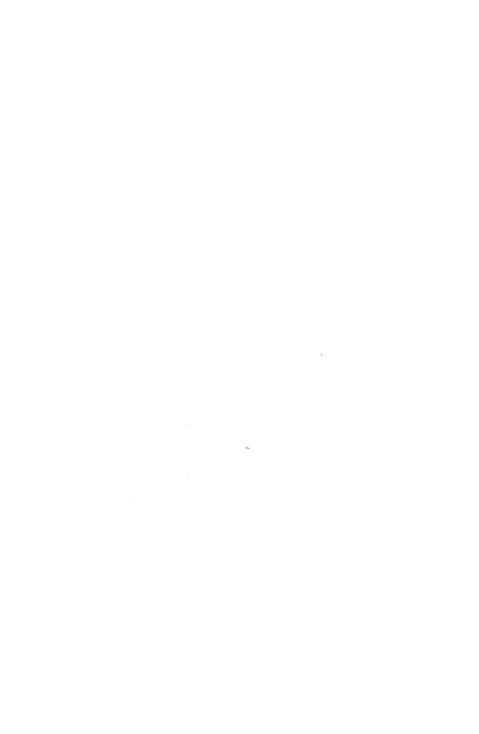

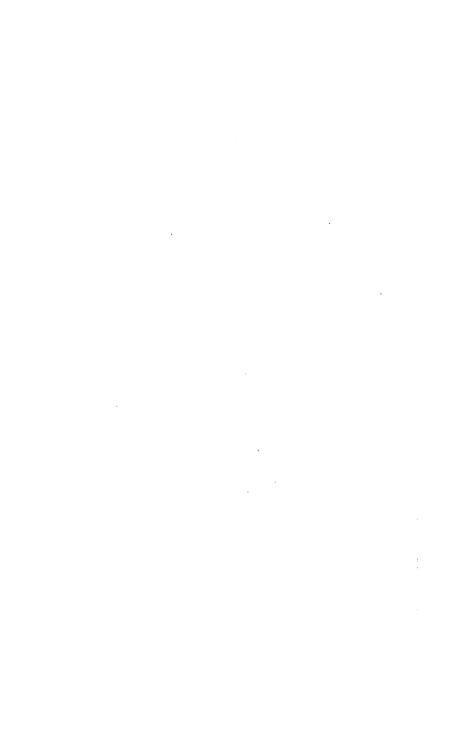



## ANTOINE

# 'MES SOUVENIRS"

SUR LE

# THÉATRE-LIBRE

PARIS

ARTHÈME FAYARD & C18, ÉDITEURS
48-20, RUE DU SAINT-GOTHARD

. -. • .

# "MES SOUVENIRS"

SUR LE

# THÉATRE-LIBRE

## DU MÊME AUTEUR

### En préparation :

| "MES SOUVENIRS" SUR LE THEATRE |           |
|--------------------------------|-----------|
| ANTOINE                        | 1 volume. |
| "MES SOUVENIRS" SUR L'ODÉON    | 1 volume. |
| CHEZ LES TURCS                 | 1 volume. |

# ANTOINE, andice

# "MES SOUVENIRS"

SUR LE

# HÉATRE-LIBRE

PARIS
ARTHÈME FAYARD & C12, ÉDITEURS
18-20, Rue du Saint-Gothard.

Copyright by André Antoine, 1921.

### Il a été tiré de cet ouvrage :

Cinquante exemplaires sur papier de Hollande numérotés de 1 à 50.

Cent vingt-tind exemplaires sur papier pur fil des Papeteries Lafuma numérotés de 51 à 175.

10 48 5484448

, 's'

# "MES SOUVENIRS"

SÙR LÉ

# THÉATRE-LIBRE

Je n'avais jamais pensé qu'il pût être bien nécessaire de publier ces notes; ces bavardages sur des gens et des choses disparus ne pouvaient guère, à mon sens, intéresser que de rares amateurs de théatre. A diverses reprises, on avait insisté pour m'y décider; le temps manquait, et aussi autre chose, car, dans les instants où j'entrevoyais une pareille entreprise, je rêvais de faire de cette histoire du Théâtre-Libre, non pas une sèche nomenclature de dates, mais un tableau, aussi sincère et aussi saisissant que possible, du martyre de l'argent imposé à ceux qui, assez follement, tentent de sortir des terrains battus. Ceci aurait pu être utile à quelque toqué assez imprudent un jour pour recommencer mon aventure.

Mais tout cela restait dans les nuages; et si l'on n'avait pas tout spécialement insisté, je ne me serais probablement jamais décidé. Enfin, voici tout de même l'espèce de journal, un peu décousu, constitué avec des notes assez fidèlement tenues pendant sept ans; je le livre à ceux que la chose peut intéresser, après avoir soigneu-

sement fait table rase de toutes les rancunes, évité toute personnalité désobligeante. Des représailles? A quoi bon? Je n'ai certainement pas toujours eu raison; du reste, tel adversaire, tel ami du début se retrouvera souvent dans une posture opposée, au cours des trois étapes successives d'un même effort: de 1887 à 1895, au Théâtre-Libre, contre les tenants du théâtre d'alors, de 1896 à 1906, au théâtre Antoine pour la conquête du grand public, et de 1906 à 1914, à l'Odéon, dernière lutte contre les traditions officielles et la routine administrative.

Après avoir revécu tout cela, je pense qu'au fond, nous fûmes tous de braves gens, et que ni les survivants, ni les disparus ne peuvent sortir diminués d'une belle époque enfiévrée de passion littéraire.

\* \*

Un rapide examen de notre situation dramatique à l'instant de l'apparition du Théâtre-Libre ne sera d'abord pas inutile. En 1887, la scène française était tout entière aux mains d'une trinité illustre: Augier, Dumas, Sardou régnaient depuis vingt ans, aussi bien à la Comédie-Française qu'ailleurs. Perrin, qui venait de mourir, disait volontiers: « Je n'ai pas besoin d'auteurs nouveaux; une année Dumas, une année Sardou, une troisième Augier, cela me suffit. »

Cependant, certains signes d'épuisement apparaissaient; Augier avait achevé son grand cycle du Fils de Giboyer, de Maître Guérin et des Lionnes pauvres; depuis les Fourchambault, il

restait silencieux. Dumas, plus alerte, se prolongeait avec Francillon, l'Etrangère, Denise, mais sa Route de Thèbes, annoncée depuis des années, ne paraissait pas. Sardou, après le grand bruit de Daniel Rochat, n'ayant point tout à fait réussi à la Comédie-Française, revenu au boulevard, triomphait toujours avec Dora, Odette, les Bourgeois de Pontarcy; cependant où était le temps de la Famille Benoîton, des Ganaches et de Nos Intimes? On vivait sur Gondinet et Pailleron: Meilhac et Halévy avaient rompu leur collaboration, Meilhac seul tirait encore quelques brillantes fusées aux Variétés avec Ma Cousine ou Décoré. En réalité, on apercevait la fin et l'in-

quiétude gagnait les directeurs. Au lendemain de 70, les poètes avaient bien tenté d'aborder la scène. La Glu de Jean Richepin et les Mères ennemies de Mendès se perdirent dans le rayonnement de Hugo rentré triomphant d'exil: son grand répertoire, inexploité pendant tout l'Empire, barrait la route. Banville, malgré un chef-d'œuvre, Gringoire donné à la Comédie, attendait vainement depuis dix ans le tour de Socrate et sa femme. Coppée n'avait eu qu'un seul acte joué rue Richelieu, le Luthier de Crémone: il restait confiné à l'Odéon avec son Severo Torelli et ses Jacobites. Ni Villiers de l'Isle-Adam, ni Bergerat, ni Léon Cladel, ni bien d'autres, n'avaient pu passer. Seul, Henri de Bornier et sa Fille de Roland avaient décroché la grande palme. La protection fraternelle de Coquelin aîné pour ceux de sa génération, mena bien jusqu'à la Comédie Charles Lomon et son *Jean Dacier*, Paul Delair et son *Garin*. mais cela restait de second ordre.

alors.

A l'Odéon, Porel, succédant à La Rounat, grâce à l'appui du salon Daudet, avait payé sa dette en reprenant triomphalement l'Arlésienne, en montant Jack, Numa Roumestan, l'Henriette Maréchal des Goncourt, même une Renée Mauperin adaptée par Céard; cependant sa prédilection allait déjà vers Shakespeare et les adaptations musicales. La Porte-Saint-Martin délaissait l'ancien drame historique; le Tour du Monde ayant fait sa fortune, Duquesnel s'en tenait à Sardou, fournisseur exclusif de Sarah Bernhardt.

La critique dramatique s'attardait à bataillet contre l'école naturaliste, dont elle avait sévèrement repoussé les premières offensives théâtrales. Sarcey, tout-puissant, avec un merveilleux sens du spectateur bourgeois, défendait solidement la place. Tout en flairant Becque, ses Corbeaux et sa Parisienne, il le tenait à l'écart, bien résolu à ne pas laisser passer un théâtre dont le triomphe serait la ruine de tout ce qu'il avait aimé et défendu. Ses seules coquetteries avec les jeunes allaient à Feydeau, à Gandillot, à Grenet-Dancourt, à l'infâme Vaudeville comme nous disions

Deux hommes, pourtant, annonçaient des temps nouveaux; Henry Bauer, ardent wagnérien, champion énergique de Zola, de Goncourt et de Becque, et Jules Lemaître, inquiet, peut-être encore incrédule, mais attentif et assez dilettante pour marquer loyalement les coups.

Le monde du théâtre, les directeurs, les acteurs célèbres tenaient pour le passé dont ils avaient éprouvé les succès et les profits. Ainsi, à aucune époque on ne vit situation plus curieuse : la génération précédente essoufflée, mais encore solidement épaulée par la camaraderie, et, en face, toute une jeunesse désarmée et rongeant son frein.

La bataille, déjà gagnée dans le roman par les naturalistes, dans la peinture par les impressionnistes, dans la musique par les wagnériens, allait

se transporter au théâtre.

Voici donc le champ de la lutte, les tenants de la place à emporter, les contingents décidés à un assaut pessible; mais qui coordonnerait tant d'éléments épars? Qui donnerait le signal? Tout bonnement le hasard. J'allais, sans m'en douter le moins du monde, devenir l'animateur de forces que je ne soupçonnais même pas. Il faut donc, avant de conter les gestes de mes compagnons de route, rechercher comment un destin mystérieux allait me faire le serviteur de tous.



J'ai voulu depuis remonter jusqu'à la source de cette fièvre singulière qui, à ce moment, me transforma en une sorte de bolide tombé en pleine vie théatrale. Ni mon origine, ni une culture bien simplette ne m'avaient préparé à pareille aventure, dans l'humble milieu de petits employés où j'avais poussé. Faut-il croire, avec Bergerat, que le goût des planches monte de ce pavé parisien sur lequel j'ai tant baguenaudé?

Mes premières impressions de théâtre datent de Ba-ta-clan, où ma mère me conduisait parfois, avec certaines cartes vertes, que je vois encore; pour cinquante centimes, on avait droit à une

place et à des cerises à l'eau-de-vie! Heureux temps! On y jouait de petites comédies, des opérettes, dont l'étoile était un jeune chanteur, Lucien Fugère. Dans ce Marais que nous habitions, il v avait aussi le théâtre Saint-Antoine, boulevard Richard-Lenoir, minuscule scène sur laquelle une gloire de 1850, Tacova, jouait encore Duvert et Lauzanne. Mais ce furent certaines représentations, à Beaumarchais, qui firent sur ma cervelle de gosse la plus profonde impression; j'y revois très bien Taillade, jouant l'ancien répertoire de Frédérick Lemaître, des mélos étonnants : les Dix Degrés du crime, la Dame de Saint-Tropez, Atar-Gull ou la Vengeance d'un nègre et un Richard III; évidemment, ce grand acteur m'a, le premier, fait rêver de théâtre, et, plus tard, j'ai curieusement vérifié qu'il eut la même influence sur Gémier.

Un autre souvenir s'ajoute à ceux-ci. La fort jolie fille d'une voisine jouait des petits rôles à la Gaîté; emmené par elle, un soir, j'assistai à une représentation de la Chatte blanche dans la boîte du souffleur où elle m'avait fait placer. A cette époque, la féerie était encore vivante, parée de ses séductions enfantines; toute la soirée, je vis se dérouler les magnificences des trucs et des changements à vue; sous mes yeux, au ras du plancher de la scène, les trappes silencieusement entr'ouvertes me laissaient apercevoir les machinistes tirant de petits anneaux accrochés aux talons des artistes pour des métamorphoses stupéfiantes. Cette initiation, par l'envers théatre, ne détruisit pas mes illusions, au contraire, elle a probablement éveillé chez moi un goût passionné de la mise en scène.

En dehors de ces deux ou trois hasards, je ne retrouve aucun autre contact avec le théâtre; cependant, je suivais les affiches, mon imagination travaillait devant ces spectacles auxquels je

ne pouvais assister.

J'allais, du reste, voir d'autres drames, des tragédies réelles, la guerre de 70, le siège, la Commune: des escapades qui terrifiaient ma pauvre mère me conduisaient partout, aux remparts, derrière les gardes nationaux, à travers l'insurrection de mars, à deux pas de la fusillade de la rue Haxo, aux journées de mai sur la place de la Bastille. J'étais l'aîné de quatre enfants et, dès le calme revenu, on m'avait mis au travail; dans mes courses de saute-ruisseau pour un petit agent d'affaires, je flanais interminablement aux devantures; avec les quelques sous dont je pouvais disposer, je dévorais les publications populaires, les Bons Romans qui, par bonheur, ne donnaient que des choses intelligentes et propres, rééditions de Dumas père, Eugène Sue George Sand. Quelle décisive influence que celle de cette littérature à bon marché sur la petite culture populaire! Ce n'était encore chez moi qu'une grosse fringale de lecture, une avidité prodigieuse d'apprendre et de regarder. Vers ce temps, on me fit quitter l'étude où je grossoyais, pour la librairie Firmin-Didot, rue Jacob, au cœur de cette rive gauche, peuplée d'éditeurs, et, dès lors, je vécus entre les piles de livres. Dans mon bureau, un jeune homme m'avait pris en amitié, un échappé de Murger, la poche toujours bourrée de livres et de journaux, avec la barbe et les cheveux romantiques de tout intellectuel de l'époque. Ce garçon doux et laborieux m'a tout bonnement ouvert les horizons de la pensée et de l'art. En sortant du bureau, à travers les camions chargés d'Hetzel et de Quantin, nous passions chez un petit libraire de la rue Saint-André-des-Arts où mon compagnon s'approvisionnait. C'était encore une fête d'aller le vendredi, rue Saint-Benoît, acheter la République des lettres, que Mendès venait de fonder, et qui reprenait la publication de l'Assammoir restée inachevée dans un grand journal.

Ainsi, pendant deux ou trois ans, guidé par mon camarade, je me familiarisai aussi bien avec le mouvement réaliste qui pointait, qu'avec le Parnasse; un vieux cabinet de lecture, rue des Saints-Pères, me livrait ses trésors poussiéreux, tous les romans, toutes les pièces célèbres des cinquante dernières années. Je dévorais tout. Je m'étends là-dessus parce que ce cas est bien saisissant de l'influence d'un milieu et de l'immense

rôle du hasard sur une destinée.

La librairie Didot est à deux pas de l'Ecole des Beaux-Arts. Réservant tout mon argent aux journaux et aux livres, je ne déjeunais pas, bien entendu, de sorte que chaque jour, entre midi et une heure, j'occupais ce loisir à longer les quais, le nez dans les boîtes des bouquinistes. De temps en temps, la grille des Beaux-Arts s'ouvrait pour quelque exposition, celle de Manet, mort récemment, une rétrospective d'Henri Regnault, tué à Buzenval, ou les concours du Prix de Rome. Cette vision de l'œuvre vivante et saine du peintre du Père Lathuile me pénétra fortement. Les batailles livrées autour de l'Olympia me ramenaient à

Lola qui en fut l'infatigable soldat. Henri Regnault ne donna la curiosité nassionnée de l'Orient: Fromentin, découvert à son tour, devait me pousjer quelques années plus tard à faire volontairenent colonne dans l'extrême-sud tunisien. Enfin. me petite salle des anciens Prix de Rome, par les sujets classiques immuablement imposés aux concurrents, me guida vers la mythologie, l'hisloire grecque et romaine; dans cette période, se fut une exploration passionnée du Louvre, lu Luxembourg, de tous les musées parisiens. Un dernier hasard allait me mettre aux mains le fil conducteur indispensable à travers ce chaos: entré, un jour, au cours de Taine sur l'Histoire de l'Art, je na manquai plus une leçon. Puis ce fut le tour des bibliothèques, la Nationale. la Mazarine, et surtout Sainte-Geneviève, ouverte le soir. Ma cervelle, un peu plus en ordre, commençait à classer cette espèce de culture que beaucoup de garçons de mon âge n'avaient point rapportée de leurs écoles.

Une liberté à peu près complète depuis que je gagnais ma vie m'avait permis de fréquenter les théâtres. Hugo rentrait d'exil dans une apothéose: l'Odéon avait repris Ruy Blas avec Sarah Bernhardt, Mélingue, Geffroy et Lafontaine; à la Comédie-Française, on préparait Hernani; c'était le temps des débuts de Mounet-Sully dans Andromaque et Marion Delorme; une troupe incomparable, Bressant, Mme Plessis, Madeleine Brohan, Mme Favart, Got, Delaunay, Coquelin ainé, Thiron, m'initiait aux grands classiques. Comme j'allais au théâtre tous les soirs, cette dépense eût vite été au-dessus de mes ressources si je n'étals

devenu l'auxiliaire des chefs de claque qui m'accueillaient pour quelques sous, à la condition de participer « au service ». Lors de ma première nomination à l'Odéon, j'eus même le plaisir d'y retrouver le père Boutin, avec sa calotte de velours, un peu ahuri de revoir l'un de ses anciens fidèles assis dans le fauteuil directorial.

Mais, bien vite, je voulus voir de plus près ces grands acteurs qui m'enthousiasmaient et, enrôlé par le père Masquillier, le chef des comparses de la Comédie, p adant plusieurs années j'ai figuré dans tout le répertoire, les yeux ouverts, les oreilles tendues à tout ce qui se passait dans la grande maison. Je n'avais pas négligé non plus le Gymnase, le Vaudeville, la Porte-Saint-Martin, l'Ambigu, et ainsi ma vocation d'acteur s'élaborait mystérieusement. J'avais pris l'habitude d'apprendre par cœur les scènes jouées par les comédiens célèbres que je ne quittais pas plus que leur ombre.

Vers le même temps, à un cours de diction de l'école communale de la rue de Vaugirard, je rencontrai un professeur Marius Laisné, tenant, rue de Seine, une petite école de déclamation dont je devins le commensal assidu. C'est là que j'achevai de prendre le goût du théâtre, enragé à l'étude des classiques (ce que l'on a bien ignoré) au point que, quinze ans plus fard, je pouvais souffler à mes artistes de l'Odéon tous les grands rôles du répertoire.

Je me présentai donc, inutilement, bien entendu, à l'examen d'admission du Conservatoire; alors, comme aujourd'hui, il était chimérique d'espérer franchir la porte sans recommandation particulière. Comme j'avais beaucoup de bon sens, et peut-être aussi par une certaine répugnance à courir les aventures inutiles, après cet échec je renonçai à une carrière dont l'accès s'annonçait impraticable. D'ailleurs, le service militaire arrivait, ses cinq ans étaient une éternité dont je n'imaginais même pas l'issue. Mais cette jeunesse dure et studieuse m'avait doté d'une personnalité très nette, je devais à la pauvreté et à la passion d'apprendre, une santé morale et un équilibre rares; la vie physique du régiment, allait achever de faire de moi un homme.

Au retour du régiment, en 1883, après une admirable et féconde randonnée dans le sud-tunisien, j'avais repris ma vie d'employé sans me douter que, bientôt, des événements en apparence insignifiants allaient, à vingt-huit ans, bouleverser ma vie.



Trois ans plus tard, vers 1886, je menais, touours à la Compagnie du Gaz, la vie monotone et aborieuse d'un employé à 150 francs par mois; 'était mince pour vivre; aussi, un travail supplémentaire au Palais de Justice complétait cette maigre provende. Bon Dieu! ce que j'ai noirci de papier timbré! il doit y en avoir de pleines armoires là-bas. Avec le Gaz, c'était un labeur lournalier de treize ou quatorze heures; j'étais tevenu un excellent employé; sans aucune velléité, sans le moindre rêve d'aventure.

Et voici le grain de sable. Un de mes compa-

gnons de bureau faisait partie d'une association d'amateurs qui, sous le nom de Cercle Gaulois, donnaient tous les mois de petites représentations dramatiques à leurs parents et à leurs amis. Ce goût de cabotinage a toujours été très vif à Paris; à cette époque, des sociétés semblables pullulaient; on jouait alors la comédie comme on danse à présent. La curiosité me conduisit à l'une de ces modestes soirées, dans une petite salle du passage de l'Elysée-des-Beaux-Arts, au pied de l'escalier de la rue des Abbesses. C'était très gentil: des jeunes gens, employés, ouvrières, se réunissaient la journée finie, pour passer intelligemment et honnêtement leur temps. Je retrouvais dans a coin des rêves de jeunesse envolés. Mais on me parut bientôt y perdre son temps. La Chanornesse de Scribe et d'autres fadaises vraiment bien mortes étaient le fonds d'un répertoire que j'entrepris de renouveler avec des ouvrages plus modernes, le Marquis de Villemer, les Idées de Madame Aubray, Gringoire. Je devins très ardent au progrès de notre association, sans négliger, bien entendu, mon travail, ce qui me forcait souvent à m'acharner la nuit sur mon papier timbré, afin de garder ma soirée libre Une association voisine, le Cercle Pigalle, plus riche que la nôtre, recrutée parmi des boursiers, de jeunes bourgeois, donnait, elle aussi, des soirées dramatiques; chaque hiver, une revue composée par quelque membre du Cercle était représentée en grand gala. Sarcey ne dédaignait pas d'y venir et de complimenter gentiment ces amateurs dans son feuilleton du Temps. Il y avait là une supériorité sur nous, les voisins pauvres,

ni me taquinait fort; je voulus faire mieux, en rsuadant à mes camarades que, si nous nous nusions à jouer la comédie, d'autres jeunes gens evaient eux aussi se délasser à écrire des pièces. ne s'agissait que de les trouver: Mon projet lopté, chacun partit à la découverte. Pourtant, etenu toute la journée au Gaz, sans la moindre plation, comment atteindre ces futurs dramairges? Un camarade au courant de ces ambieuses visées découvrit le premier oiseau rare. 'était Arthur Byl, qui me remit bient5t un acte ssez informe, d'une violence ingénue, mais enn c'était quelque chose d'inédit; il se montrait isposé à nous confier son ours pour notre pronaine séance. Quelques jours après, Byl m'ameait Jules Vidal, un grand homme tout à fait elui-là, ayant déjà publié un volume et fréuentant le fameux Grenier Goncourt à Auteuil, ui parlait de nous mener à Paul Alexis, l'un es Cing des Soirées de Médan. Ce contact entrevu vec de pareils milieux me donna la fièvre. La onnaissance d'Alexis fut vite faite, comme on verra, et l'ami de Zola nous accordait un acte rédit, retrouyé dans les papiers de Duranty. vec celui de Byl, le chef-d'œuvre de Vidal, était un programme complet. Mais j'eus un tourdissement le jour où Alexis m'annonça u'ayant parlé de notre affaire à Léon Hennique, n autre de Médan, qui venait d'avoir un acte, réd'une nouvelle d'Emile Zola, refusé à l'Odéon, elui-ci se montrait disposé à nous le confier, ans l'instant j'entrevis que le nom de Zola sur otre programme nous vaudrait l'attention cerune de Sarcey. Hennique m'envoyait son manuscrit de Jacques Damour et nous voici à l'ouvrage. Alexis, dans ses feuillets quotidiens du Cri du Peuple, signalait les projets de notre petit groupe; nous avions un journal à nous; notre vieux rival le Cercle Pigalle allait définitivement être distancé.

Seulement, sur le nom de Zola, des hésitations se faisaient déjà jour dans notre cénacle. Certains trouvaient que je les menais vers des aventurs un peu bruyantes; on me refusa l'étiquette et le concours du Cercle pour la représentation projetée. On consentait seulement à me louer la salle, mais à condition de ne troubler en rien la somnolente quiétude de la maison. C'était grave. Privé des ressources de notre association, sur lesquelle j'avais compté pour faire face aux frais de la soirée, il me fallait en assumer personnellement le charges, et, bien entendu, je n'avais pas un sot vaillant.

On verra, par les notes que je commençai à prendre dès ce moment, tout le mécanisme de la naissance du Théâtre-Libre. Je ne suis entré dans tous ces détails que pour bien marquer qu'à a moment personne n'entrevit vers quoi l'on allait Pour mon compte, je n'avais pas le moindre des sein de devenir un acteur ou directeur professionnel et l'on m'eût bien fait rire si l'on m'avait prédit que nous allions révolutionner l'art dre matique.

### 1887

16 janvier 1887. — Ce soir, après le dîner, Jules Vidal me conduit chez Paul Alexis qu'il a connu au Grenier des Goncourt et auquel il a parlé de notre projet de représentations inédites. L'ami de Zola habite tout en haut de la Butte; de son cabinet de travail, on a une incomparable vue sur Paris. C'est un bon gros garçon aux yeux clairs, sous son lorgnon de myope, l'air affable avec un bon sourire frais et de grosses moustaches tombantes. Fort intimidé d'abord près d'un homme qui est l'intime de Zola, je suis tout de suite mis en cordialité. Alexis n'a pas de pièce; cependant, emballé sur notre idée, il entrevoit une espèce d'acte guignolesque trouvé dans les papiers de Duranty dont il est l'exécuteur testamentaire, mais Mademoiselle Pomme n'est plus à lui : il l'a donnée à une société mi-artistique, mi-littéraire, dont il est le président et qui se réunit dans un atelier de Montmartre. Même, ces jeunes gens ont déjà commencé à répéter la pièce pour l'une de leurs soirées ; cependant, on pourrait voir et il offre de nous y conduire prochainement.

24 janvier 1887. — Paul Alexis m'a présenté à la Butte, ce groupe d'artistes qu'il préside, dont

les réunions se tiennent le samedi soir dans u atelier de la rue Ravignan, chez Jean Noro, u élève de Courbet, pour réciter des vers, lire de articles, discuter politique et littérature. L'en droit, une construction en bois, a tout à fait l'ai d'une isba sibérienne. Ces jeunes gens nous ac cueillent avec beaucoup de cordialité, mais je distingue tout de suite que beaucoup d'entre eu ne se soucient guère de prêter les mains à un tentative sur laquelle le nom de Zola met un étiquette un peu exclusivement naturaliste; cel sent plutôt la chapelle symboliste; pourtant i y a parmi eux des révolutionnaires dont je sem l'appui. Il est enfin convenu que la pièce de Du ranty fera partie de notre programme et que troi des membres du cercle, sous les pseudonymes de Pausader, Cosmydor et Lucque, nous prêteron leur concours. Je n'ai d'ailleurs qu'une confiance limitée dans le talent de ces comédiens improvi sés, mais il faut marcher tout de même.

29 janvier 1887. — Notre petité représentation mensuelle au Cercle Gaulois, des Idées de Madame Aubray s'annonce très bien, et Paul Alexis, qui fait dans le Cri du Peuple une espèce de soirés théâtrale en argot, signée Trublot, annonce aujourd'hui notre soirée avec un très gentil commentaire; une étrange impression de voir mon nom imprimé pour la première fois dans un journal.

8 février 1887. — Alexis m'a invité à l'inauguration d'un monument que les amis de Duranty font élever sur sa tombe au Père-Lachaise. Tantôt

l'assistance est assez nombreuse, et je vois là, pour la première fois, Henry Céard qui, secrétaire du Comité du monument, doit en faire la remise à la famille. C'est un garçon déjà un peu grisonnant avec un monocle, et un paletot à pelerine qui l'allonge encore; il lit un discours d'une belle langue soignée et sûre. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est Zola, venu lui aussi, et une charmante femme, d'une beauté rayonnante, Séverine, avec laquelle je fais connaissance. A la fin de la cérémonie, pendant que tout ce monde regagne l'entrée du cimetière, je m'attarde à regarder Zola, qui reste longtemps en contemplation devant l'immense Paris étalé à ses pieds dans la lumière de cette fin de journée.

17 février 1887. — Hier soir, au théâtre des Nations, des comédiens en société ont donné, devant quelques intimes, la répétition générale du Ventre de Paris, tiré par Busnach du roman de Zola. Je ne retrouve le livre que par la mise en scène, extrêmement vivante et exacte; pour le reste, ce n'est plus qu'un mélodrame assez gros. M<sup>me</sup> Marie Laurent a un grand succès et Taillade, surtout, est admirable de mélancolie et de grandeur dans Florent. Il y a un bien beau décor nocturne de l'avenue des Champs-Elysées, la descente des voitures de maraîchers vers les Halles.

5 mars 1887. — Notre programme enfin arrêté avec Mademoiselle Pomme, Un Sous-Préfet, la Cocarde et Jacques Damour, voilà d'autres difficultés qui commencent. Le Cercle Gaulois qui devait donner cette représentation se dérobe; la

majorité des membres, surtout ceux qui ne sont pas distribués dans le spectacle, trouve que ce serait sortir des statuts de notre petite association. La décision m'est signifiée par le père Krauss, notre président, un vieil officier en retraite, septuagénaire, le meilleur et le plus poli des hommes, qui, dans la passion infinie qui l'a saisi sur le tard pour le théâtre, a construit de ses mains la petite salle en bois de l'Elysée-des-Beaux-Arts. Tout y est son œuvre, la petite scène, les décors et le moindre des accessoires. Cette besogne a duré plusieurs années, puis il a fondé le Cercle et réuni des amateurs pour les faire jouer dans sa salle. Il avait déjà dû avec quelque chagrin abandonner, à mon instigation, son cher répertoire de Scribe, Théaulon et Bayard; la voie nouvelle où j'engageais l'association l'a décidé à un coup d'Etat. Il m'a dit que notre soirée devrait être donnée sous un autre nom, qu'il ne peut que me louer la salle, mais sans prendre aucune espèce de responsabilité, et que les répétitions ne pourront y avoir lieu, car ce serait troubler les paisibles travaux du Cercle. Sur le moment, je suis un peu effondré et quelquesuns assez malicieusement se demandent comment je vais faire.

6 mars 1887. — Cette défection du Cercle est un coup terrible, car, bien entendu, j'avais compté que notre soirée serait donnée sur le budget de l'association; au contraire, il me faut trouver les cent francs de la location de la salle et tout ce qui va être indispensable pour la représentation. J'ai résolu la question assez grave des répétitions qui

ne peuvent avoir lieu que le soir, puisque nous sommes tous occupés dans la journée. Louer une autre salle, ce n'était pas possible et d'ailleurs où trouver l'argent? En désespoir de cause, j'ai déniché, rue des Abbesses, à côté de l'Elysée-des-Beaux-Arts, chez un mastroquet, une petite salle de billard, au fond d'une tonnelle, que le patron consent à éclairer d'un modeste bec de gaz tous les soirs, de huit heures et demie à minuit, pour nous laisser répéter, à la condition que nous prendrons chacun une consommation. Comme je ne pouvais la faire payer à mes camarades, c'est tout de même cinquante sous à trois francs de dépense par soirée et je ne vois guère, dans l'état de mes finances, comment il sera possible d'v pourvoir.

6 mars 1887. — Notre programme mis debout, et nos répétitions en train, il faut pourtant trouver le moyen de le faire imprimer. Un petit lithographe de la rue de Châteaudun me fait d'assez bonnes conditions, huit francs le cent. Le soir, au sortir du bureau, avec Byl, qui est venu me chercher, nous prenons l'absinthe au café du Delta, cherchant toujours un titre pour baptiser notre affaire. Je garde le sentiment que, pour éviter le cabotinage et affirmer le côté tout à fait amateur de notre représentation, il faut s'abstenir d'une désignation sentant le théâtre. Je cherche depuis plusieurs jours une épigraphe plutôt qu'un titre. Il y en a une qui serait excellente : « Le Théâtre en liberté », empruntée à Hugo, mais je ne sais quoi nous gêne, cela nous semble bien romantique. Et, comme nous tournons autour de cette idée, Byl s'écrie tout à coup en remuant son pernod : « Alors, le Thédtre Libre », et je sens tout de suite que c'est vraiment cela que nous cherchions.

10 mars 1887. — Nous répétons enfin chez notre bistro et, en économisant mon dîner, j'arrive à faire face aux dépenses de la soirée. Emile Paz, un très bon camarade du Cercle, féru de théâtre lui aussi, m'aide dicrètement le plus qu'il peut. Tout serait donc parfait de ce côté sans cet énorme billard qui encombre le milieu de notre salle de répétition. C'est une étrange gageure de faire de la mise en scène (si ce que nous faisons peut être appelé ainsi) dans l'étroit espace libre entre les faces de ce billard, qui est vraiment le plus grand que j'aie jamais vu, et les parois de la muraille, mais cela va tout de même avec la bonne volonté de tous.

11 mars 1887. — J'ai pris mon courage à deux mains tantôt; à cinq heures, en sortant du Gaz, je suis allé jusqu'au Figaro, où j'ai vu Jules Prével, le courriériste des théâtres. Un petit bonhomme gris et mince, très élégant, l'air un peu bougon, m'a reçu en haut, dans la salle d'attente, avec l'étonnement visible de ma piètre et minable silhouette d'employé, détonnant quelque peu dans ce milieu parisien et boulevardier.

Je lui ai, en bredouillant d'émotion, expliqué notre projet, notre rêve d'attirer un peu l'attention de la presse, comme notre rival le Cercle Pigalle. La chose n'a pas semblé le transporter d'enthousiasme; il m'a fait remarquer que nos

amusements n'intéressaient que nous et qu'une feuille comme le Figaro ne pouvait, malgré les noms inscrits sur le programme, en entretenir ses lecteurs. Bien qu'assez démonté et pressé par la bousculade de cette audience, j'ai dû être éloquent, car le brave homme m'a congédié en bougonnant : « Nous verrons cela », et il a emporté mon papier.

12 mars 1887. — Victoire! en ouvrant le Figaro, ce matin, j'y trouve la note suivante, encore plus complète et plus bienveillamment explicite que je n'aurais osé l'espérer:

Une représentation des plus curieuses — et toute spéciale — de quatre pièces en un acte, inédites, va avoir lieu ces jours-ci, dans le huis clos le plus absolu, devant la critique et les lettrés. Les noms de MM. Emile Zola, Léon Hennique, Paul Alexis, qui figurent au programme, ainsi que celui du regretté romancier Duranty, donnent à cette soirée, par invitations et gratuite, un exceptionnel attrait.

Les quatre primeurs seront :

Jacques Damour, drame en un acte tiré par M. Léon Hennique d'une nouvelle de M. Zola qui a paru dans le Figaro.

Mademoiselle Pomme, farce en un acte, par Duranty et M. Paul Alexis.

Le Sous-Prefet, tragédie en un acte, par M. Arthur Byl. La Cocarde, comédie en un acte, par M. Jules Vidal.

La représentation sera donnée des que les quatre pièces qu'on répète activement seront tout à fait au point. Sans doute avant la fin du mois.

Acteurs: les membres du Cercle Pigalle, du Cercle Gaulois, du Cercle de la Butte et des artistes de divers théâtres.

Si cet essai réussit, — et l'organisaleur M. Antoine, un jeune premier rôle, se donne assez de mal pour réussir, — des tentatives analogues seront faites qui pourraient devenir une façon charmante pour les jeunes gens de se

rendre compte de ce qu'ils ont fait et de présenter leurs pièces aux directeurs, non plus sur un manuscrit de Leduc, mais sur une sorte de première épreuve vivante.

13 mars 1887. — La note de Prével fait le tour de la presse: voici Paris, l'Evénement, le Soleil, la Justice, la Liberté, le Voltaire, le Gil Blas, le Temps, qui annoncent aussi notre spectacle et nous serons prêts pour le 30. Impossible de passer avant, car ce sont mes appointements du Gaz qui me permettront de donner ses cent francs au père Krauss.

20 mars 1887. — Il me semble qu'un bout de prologue serait nécessaire pour lever le rideau, mercredi prochain, mais à qui m'adresser?

Byl s'est offert à brocher quelques vers de circonstance, qui seraient dits par Burguet, un membre du Cercle Pigalle, élève du Conservatoire, le plus solide et le plus sûr d'entre nous.

25 mars 1887. — Arthur Byl m'apporte son prologue:

#### LES OURS

#### PROLOGUE SCIENTIFIQUE

Recommandé par un ami, Je viens de visiter les cages. Les ours sommeillent à demi Courbés sur la blancheur des pages.

Le griffonnage affreux des mots, Muselière calligraphique Emprisonnant les animaux, Rendait l'acte moins héroïque. Monsieur Zola, l'un des gardiens, Des quatre m'a conté l'histoire; Il m'a cité les ingrédients Apéritifs qu'on leur fait boire.

D'après le maître de céan, Ils viennent du « naturalisme », Au delà du vaste océan Atlantique de crétinisme.

Oh! c'est un pays très lointain. Les indigènes y cultivent Surtout le document humain; On prétend même qu'ils en vivent.

Mais, j'abuse de toi, public; J'ai des choses à dire encore. Pour causer un peu du verdict, Abandonnons la métaphore.

Demain, dès que poindra le jour, Toute la presse quotidienne Enregistrera-t-elle un four En sa chronique parisienne

Ou bien un succès colossal A faire palir Valabrègue, Fétiche du Palais-Royal, Et Grenet-Dancourt son collègue?

ARTHUR BYL.

Ce n'est pas génial, mais ça fera tout de même à peu près l'affaire.

26 mars 1887. — Nous sommes prets; nos invitations sont parties; nous nous sommes partagé la besogne avec Paz, pour en porter le plus possible, car les timbres nous épouvantent. Mais je

suis bien inquiet au sujet d'Hennique. Je n'ai jamais osé l'inviter à venir voir sa pièce le long de ce billard, et pourtant, il faut la lui montrer. Nous convenons avec notre ami Alexis, qui est délicieux et aussi gosse que nous, que je vaissupplier le père Krauss de nous laisser la scène demain soir et qu'il amènera son camarade.

27 mars 1887. — J'étais fort embêté ce matin, pour trouver des meubles et des accessoires que je n'avais guère le moyen de louer. Ma mère, à qui j'en parle, me permet de prendre les meubles de sa salle à manger, ses chaises et sa table pour l'arrière-boutique du boucher de Jacques Damour; et, sur les cinq heures, en sortant du bureau, où je n'ai voulu demander aucune permission, car tout ce petit bruit de la presse a déjà braqué sur moi les yeux sévères du sous-chef de mon service, je loue une voiture à bras et je traîne moi-même notre mobilier le long du boulevard Rochechouart, depuis la rue du Delta, jusqu'à l'Elysée-des-Beaux-Arts; le père Krauss ouvre des veux énormes devant la splendeur d'une pareille mise en scène.

— Répété sur la scène. Le père Krauss, tout de même gagné par notre fièvre, a été tout à fait empressé, à la condition que l'on n'abîme rien; il a fait le machiniste tout seul, avec sa rosette rouge sur son costume de toile bleue.

Hennique, amené par Alexis, m'a paru stupéfait, car à la fin, il a dit à Alexis: «Nous amènerons Zola demain si on répète encore; il faut qu'il voie ca.» 28 mars 1887. — Nous répétons. Zola est venu avec sa femme, Charpentier l'éditeur et deux amis.

Comme nous terminons Jacques Damour, le maître, monté sur la scène, conduit par Hennique, m'accule dans un angle sous un bec de gaz; je suis ému à défaillir tandis que ses yeux me détaillent; il y a sur sa figure un étonnement, et il me dit assez brusquement: « Qu'est-ce que vous êtes, vous? » Je halbutie, il me laisse barbotter sous son regard fouilleur et ajoute: « C'est très bien, c'est très beau, hein! Hennique, n'est-ce pas que c'est très bien! Nous reviendrons demain. »

29 mars 1887. — En arrivant pour la dernière répétition, j'apprends par Alexis que Zola, vraiment enchanté hier soir, est revenu avec des amis: Duret, Céard, Chincholle du Figaro, mais surtout Alphonse Daudet. Le rideau tombé, Daudet me traite affectueusement et ne ménage pas ses éloges; nous quittons la petite salle tous ensemble; un peu boitillant, appuyé sur mon bras pour descendre le passage de l'Elysée-des-Beaux-Arts, Daudet s'arrête à un coude de l'impasse, devant une maison à grille, en me disant: « Antoine, je vois des spectres ce soir dans votre rue, voilà la maison où j'ai connu la bougresse dont j'ai fait Sapho. »

30 mars 1887. — Le grand soir; comme j'ai touché mes appointements au Gaz, avant cinq heures, je suis certain de pouvoir payer ses cent francs au père Krauss; pour le reste, par exemple,

je ne vois pas trop où nous allons et comment or fera.

Chincholle, qui était monté hier soir avec Zola et Alphonse Daudet, a fait passer ce matin, dans le Figaro, une note où il parle de la répétition d'hier soir dans les termes les plus propres à soulever la curiosité.

31 mars 1887. — La représentation d'hier soir s'est achevée triomphalement, mais j'ai eu bien peur au début de la soirée. Burguet était arrivé en déclarant qu'il avait perdu la copie du prologue de Byl; le rideau levé, dans son émotion de ne pas apercevoir dans la boîte du souffleur mon frère qui devait le tenir, il est resté en plan. A ce moment-là, j'étais dans la coulisse, causant avec Zola, tout en prétant l'oreille; je suis devenu livide en entendant Burguet s'arrêter court. J'ai dit à Zola: « Ça commence bien. »

Mademoiselle Pomme a passé inaperçue.

La pièce de Vidal a semblé quelconque, mais l'acte de Byl, *Un Sous-Préfet*, a causé un véritable scandale et on a siffié.

En somme, la soirée était perdue, lorsque nous avons commencé Jacques Damour. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais trop nerveux, mais j'ai bien l'impression que l'effet a dû être énorme.

En général, la critique n'est pas venue, malgré le patronage du Figaro. Il y avait dans la salle Emile Zola, Daudet, Hennique, Chincholle, La Pommeraye, Denayrouze de la République française, Aubry-Vézan de la Petite République; je crois que c'est tout. Les journalistes étaient tous aux Bouffes à la première d'un opéra comique, la Gamine de Paris, de Gaston Serpette.

2 avril 1887. — Grande surprise, en ouvrant le Figaro de ce matin, d'y trouver, en tête du journal, un article d'Henry Fouquier.

Après un pittoresque tableau du passage de l'Elysée-des-Beaux-Arts, Fouquier conte la représentation, disant qu'il lui a paru, ce soir-là, en lisant les noms des auteurs portés au programme, que la curiosité littéraire et le mouvement étaient dans ce théatriculet perdu au fond de Montmartre et qu'il y est venu, remettant à un autre jour de voir une opérette qu'il savait cuisinée d'avance de main de maître, car, dit-il, nous avons besoin de nouveau. Il ajoute que les critiques les plus autorisés en conviennent et que les auteurs dramatiques les mieux installés dans leur réputation et dans leur gloire cherchent le nouveau qui nous inquiète et qui nous tente.

Il déclare trouver dans Jacques Damour je ne sais quelle grandeur qui pourrait bien s'imposer au public qui ne s'étonne de rien quand un grand sentiment le frappe au cœur.

Voici les dernières lignes de l'article qui m'ont troublé profondément :

Je n'ai voulu que noter une curiosité de ce Paris, singulier et inépuisable en surprises, qui n'a pas un carrefour perdu où, derrière une porte mal close, ou une fenêtre qui ierme mal, on ne découvre une de ces mystérieuses lueurs, une de ces lampes allumées de travailleur ou de fou, qui iont avec le temps des aurores ou des incendies.

## La Pommeraye dit dans son feuilleton:

Nous avons tous eu la larme à l'œil, personne n'y résiterait, et après avoir pleuré, nous avons applaudi.

Denayrouze dans la République française, de l'acte tiré par Hennique de la nouvelle de Zola

L'effet a été prodigieux, et pas seulement sur les nais Il m'a bien semblé que les lorgnons d'Henry Fouquiet d'Alphonse Daudet et de La Pommeraye, brillaient à l'sortie d'un éclat particulier. J'avoue que, pour mon compt j'ai été prodigieusement ému par ce petit acte. Si le la rouche M. Goblet ne régnait pas encore sur la Franci j'adjurerais M. Porel de jouer Jacques Damour à l'Odés dans certain spectacle coupé qu'il avait l'intention de monter prochainement. Mais la pièce étant quelque pet de Zola, autant vaudrait conseiller au directeur du secon Théâtre-Français de mettre de la dynamite sous son sat teuil de fonctionnaire.

C'est égal, si le théâtre naturaliste compte beaucou d'actes comme celui-là, on peut être tranquille sur so avenir.

3 avril 1887. — Mon plus grand désappointement a été l'absence de Sarcey, et je croyais quelque manœuvre de notre rival, le Cerche Pigalle.

J'ai écrit au critique du Temps pour lui reprecher de ne pas encourager une tentative fait presque uniquement pour lui, et il a l'obligeant de me répondre un gentil petit mot, comme pour se justifier, ce qui est, vraiment, d'une charmante et indulgente bonhomie. Il était pris ce jour-là par une conférence à Lille, et, afin que je n'en doute pas, il a épinglé son ticket de chemin de fer dans le coin de la lettre. Il finit est

ous promettant, si nous continuons, de ne pas anquer de nous suivre.

4 avril 1887. — C'est vraiment un succès consiirable. Porel, qui avait refusé autrefois Jacques amour, fait savoir à Hennique qu'il reçoit la èce pour l'Odéon.

A travers les règlements de comptes de la derère soirée, je suis dans un singulier état d'esit. Ces représentations qui, de prime abord, rec mes camarades du Cercle Gaulois, devaient ster de simples distractions, me semblent avoir spassé, du premier coup, ce que nous escompons.

Byl et Vidal sont venus m'attendre à la sortie 1 Gaz, et, très impressionnés eux-mêmes, me sent qu'il faut absolument continuer. C'est l'avis 2 Paul Alexis, et je sens bien qu'autour de moi, aut le monde attend un nouvel effort, mais avec 11, et vers quoi? Ces représentations coûtent ner et les trois ou quatre cents francs que cellem'a fait dépenser, je ne les retrouverai pas de 1 ngtemps.

5 avril 1887. — Je me leve ce matin, tout à fait écidé. Ce grand succès, la réception de Jacques amour à l'Odéon, l'article de Fouquier. Il n'y a as à hésiter, il faut donner une seconde repréntation. La question d'argent me préoccupe. Je ai expliqué hier soir à Emile Paz, qui, assez ratique pour un garçon de son âge, me suggère idée d'une espèce de petite quête et de cotisation atre nous dont le produit ajouté à mes appointements du Gaz, ferait, à peu de chose près, les

frais d'une seconde soirée. Comme il me par avoir un gros désir de jouer un rôle dans cet histoire, je sens que je puis compter sur lu Aussi, nous décidons de donner un second spe tacle avant les vacances; je lui dis que je va me mettre immédiatement en campagne por faire un programme, que je rêve d'un intér exceptionnel.

- 6 avril 1887. Byl et Vidal, qui me voie décidé à continuer, viennent me parler d'une se conde pièce d'eux pour le prochain spectacle. Se mon objection qu'il ne me paraît pas possible les rejouer tout de suite, les choses se gâte immédiatement. En vain, je prétends que si nou avons pu réunir quelques vrais critiques, pou notre première soirée, nous ne les dérangerons un seconde fois qu'en leur servant quelque chos de tout à fait imprévu; mes deux premiers au teurs passent vite du mécontentement à l'hostilité mais, à mon avis, je suis quitte envers eux, et jeur notifie que j'entends garder la direction de mon affaire.
- 9 avril 1887. J'ai trouvé chez moi le manus crit d'un petit acte, un saisissant tableau à li manière des « bas-fonds » d'Henry Monnier, d'ul argot tragique et comique à la fois, dont je voi parfaitement l'effet de nouveauté et d'imprévoice serait excellent pour un second programme
- 10 avril 1887. Byl et Vidal insèrent dans u journal une protestation contre ma seconde sorée, affirmant que le vrai Théâtre-Libre, c'est le

ochainement une représentation dans la petite le du Théâtre Montmartre. C'est embétant, ais il s'agit de ne pas s'énerver; au fond, ils nt inoffensifs et ils n'ont rien compris à ce qui est passé.

10 avril 1887. — Je vois très clairement que le cogramme de notre seconde soirée devra porter n nom d'auteur célèbre susceptible d'attirer . curiosité et l'attention de la presse, sans quoi ous tomberions dans le vide. Il me semble ne le nom d'Emile Bergerat serait admirable; ar ses furibondes campagnes, ses retentissantes rotestations contre le régime du théatre actuel, est tout désigné pour patronner cette tentative u Théâtre-Libre. De plus, la situation considéable de Bergerat au Figaro, son influence, forceont tout à fait l'attention de ses confrères de la resse. Je lui écris en lui demandant de me receoir, de préférence un soir après dîner, puisque ne suis pas libre dans la journée en raison de ion emploi au Gaz.

11 avril 1887. — Hier soir, rue Galvani, aux ernes, chez Emile Bergerat. Très intimidé à idée de l'approcher, j'ai imaginé de me faire ccompagner par mon frère. Nous arrivons sur es huit heures, dans la salle à manger paisible, ù Caliban achève de dîner entre ses deux bébés t M<sup>mo</sup> Bergerat.

Il nous traite tout de suite avec une cordiale onhomie, et je souris un peu de voir que cet nomme nourrit une telle passion pour le théatre, qu'il me reçoit comme un vrai directeur. Au corrant de la chose par l'article d'Henry Fouquier, l voilà qui s'emballe dès que je lui ai conté m projets.

— Mais oui! s'exclame-t-il, j'ai une pièce por vous! trois actes qu'ils m'ont refusés aux Français, après m'avoir lanterné copieusement. L rôle destiné à Got vous ira tout à fait si vous se vez dire les vers.

Et, tout de suite, il s'en va chercher un manuscrit dans le petit pavillon, son cabinet de traval au fond d'un jardinet. On sert du thé, et i attaque la lecture de sa Nuit Bergamasque ave une fantaisie et un brio tels que j'avoue n'en avoit pas suivi la lecture dans tous les détails, amus surtout de cette figure spirituelle tout éclairée de gaieté gamine et soulignant des rimes millionnaires. Et nous nous retrouvons mon frère et moi, vers minuit, perdus dans ce quartier des Ternes, mon manuscrit sous le bras, enthousiasmés de cet accueil et d'une telle réussite.

12 avril 1887. — Mon chef de bureau, au Gazme fait des yeux terribles et surveille mon travail de beaucoup plus près. L'article d'Henry Fouquier, qui a passé ici dans toutes les mains, a fait sensation, et je crois que je ferai bien de metenir sur mes gardes.

20 avril 1887. — Pour les répétitions de la pièce de Bergerat, il ne pouvait être question de retourner dans notre salle de billard de la rue des Abbesses. La chose, possible dans l'improvisation

bohème du début, effraierait un auteur habitué

ux vrais théâtres comme Bergerat.

Comme nous cherchons désespérément, ma camarade Barny, dévouée et enthousiaste, m'offre de demander à la concierge de la maison qu'elle habite rue Bréda, la permission de répéter le soir dans un petit rez-de-chaussée vacant sur la cour; elle y descendrait des lampes et nous serions tranquilles, à la condition de ne pas trop hurler pour ne pas réveiller les autres locataires, qui se couchent de bonne heure.

20 avril 1887. — J'ai, en tremblant un peu, fait part à Bergerat des dispositions prises avec Barny pour les répétitions de la Nuit Bergamasque. Mais, au contraire, toutes les bizarreries de cette aventure amusent follement l'excellent homme; il ne manque aucune de nos séances, et, assis sur une vieille malle, l'unique siège de cet appartement inoccupé, il préside à nos répétitions.

10 mai 1887. — Paul Alexis a eu la gentillesse de me donner hier soir une place au Vaudeville pour la première de Renée, la pièce de Zola tirée de son roman la Curée, et, perché au dernier étage, je suis heureux d'assister à cette soirée annoncée comme une importante manifestation naturaliste.

Le directeur Deslandes, un peu vieux jeu, mais Parisien averti, a offert son théatre à Zola, lui laissant carte blanche avec l'entière responsabilité de son drame. Les esprits étaient assez surexcités: Renée a une longue légende de démêlés avec les directeurs; on parle d'une œuvre violente, hardie et neuve; aussi, dès le lever du rideau, il règne dans la salle une atmosphère de bataille.

Et en effet, tout ce public, qui admet Phèdre, s'indigne bientôt et proteste contre le même sujet

transporté dans un milieu moderne!

Il faut dire que l'actrice principale, M<sup>11e</sup> Brandès, une comédienne pourtant personnelle et originale, mais accoutumée au théâtre romanesque de Dumas et de Sardou, perd tout à fait pied dans les scènes capitales; désorientée par cette salle hostile, elle aggrave un insuccès évident, malgré la courageuse résistance d'un groupe de spectateurs dont je seconde là-haut les efforts, avec quelle ardeur!

11 mai 1887. — Alexis que j'ai vu ce soir, me conte que Zola n'est nullement effondré de sa presse mauvaise et hargneuse. Son seul vrai chagrin est d'avoir été un peu lâché à la fin de la soirée pour un souper projeté avec Goncourt et les Daudet, chez Paillard, en face du théâtre, et auquel ses amis se sont dérobés dans la gêne et l'embarras de l'insuccès.

La soirée d'hier m'a fait faire la connaissance d'un ami nouveau. Comme j'étais perché à une mauvaise place des derniers étages, j'avais, en remontant d'un entr'acte, eu la désagréable surprise de trouver ma stalle occupée par un inconnu qui se refusait à me la rendre. Or, le même incident se reproduisait à quelques pas de moi. Un jeune homme au teint extraordinairement jaune, à la voix percante, poussait des hurlements en face d'un monsieur qui lui avait également pris sa place. Me voyant dans le même embarras, l'inconnu me dit:

Descendons ensemble, monsieur, je suis secréaire d'un commissaire de police, on va nous rendre nos places, je vous le garantis. » Effectivement, quelques secondes plus tard, nos deux intrus étaient expulsés, et, en-faisant plus ample connaissance, je découvrais que mon sauveur était Oscar Méténier, un jeune qui venait de se révéler par la publication d'un livre de nouvelles originales, la Chair, et l'auteur de cet acte, En famille, déposé chez moi, et dont je lui annonçais la mise en répétition pour être bientôt joué au Théâtre-Libre.

20 mai 1887. — Ce soir, en sortant de notre répétition chez Barny, rue Bréda, Bergerat nous invite gentiment à nous rafraîchir à côté, place Pigalle, au Café de la Nouvelle Athènes. Il est minuit, lorsque le garçon qui nous sert annonce que l'Opéra-Comique brûle; des gens qui remontent de l'intérieur de Paris racontent des choses effroyables: le théâtre flamberait du haut en bas; nous hésitons à descendre sur le boulevard, il va être une heure du matin, il faut me rendre à mon bureau de bonne heure; Bergerat, qui habite les Ternes, recule, lui aussi, devant cette nuit presque blanche à passer.

26 mai 1887. — Comme nous allions répéter d'ensemble la Nuit Bergamasque, Bergerat arrive avec Coquelin cadet, dont il ne serait pas fâché d'avoir l'avis sur ses interprètes amateurs. Coquelin, fort gentil, nous donne des conseils et des indications très précieuses; mais, en me faisant répéter mon rôle, il semble attacher une

importance que je trouve bien exagérée à la préparation de ce qu'il appelle des « effets ». Je pense que cette méthode d'interrompre le jeu pour cligner de l'œil vers le public, en disant : « Vous allez voir comme c'est drôle », est tout justement le contraire de ce que je voudrais faire.

27 mai 1887. — Quoi que j'aie pu faire, cette épigraphe : « Le Théâtre-Libre », portée sur le programme du premier soir pour en souligner la modestie, est devenue le nom d'une scène et je suis, malgré moi, le directeur du Théâtre-Libre.

Pour notre seconde soirée, afin de bien établir qu'il ne s'agit pas d'une scène publique, mais d'un cercle spécial et fermé, nous rédigeons l'invitation sur une feuille double en format de faire-part d'un mariage, avec ce texte:

Le Théâtre-Libre, 37, passage de l'Elysée-des-Beaux-Arts.

M. Emile Bergerat, M. Oscar Méténier et les membres fondateurs du Théâtre-Libre, vous prient de leur faire l'honneur d'assister à la représentation de deux essais dramatiques:

4° Une pièce réaliste en un acte et en prose, intitulée: En famille,

2º Une tragi-comédie (dans le goût ancien), trois actes en vers, intitulée : la Nuit Bergamasque.

Et ils espèrent que ce double essai, l'un de vers comiques et l'autre de théâtre naturaliste, vous distraira une heure ou deux des soucis de la vie pratique.

Représentation du 30 mai 1887.

J'ai tenu à cette formule des « membres fondateurs du Théâtre-Libre » pour y comprendre dans un anonymat où je disparais, les quelques adhérents de la petite souscription que Paz a organisée.

31 mai 1887. — Cette fois la presse est venue au grand complet. La salle était, paraît-il, admirable, car moi je n'ai rien vu, tout enfiévré de la

représentation qui a bien marché.

Bergerat, dont j'escomptais l'influence, a amené d'abord tout le personnel dramatique du Figaro et aussi beaucoup de camarades du Parnasse, Jean Richepin, François Coppée, Catulle Mendès, Paul Arène, Lockroy lui-même, tout récent ministre, était là avec sa femme et Georges Hugo; on me cite encore Porel, le directeur de l'Odéon, Got, Coquelin cadet, Vitu, Sarcey, La Pommeraye, Edmond Deschaunes, Georges Duval, Stoullig, Ollendorff, Carjat, le peintre Duez, les musiciens Chabrier et Audran, assis côte à côte sur nos pauvres bancs de bois.

Le local s'est trouvé beaucoup trop petit pour une assistance pareille, et comme nous n'avons pas de foyer, pendant les entr'actes, tous ces brillants Parisiens se tenaient devant la porte, en plein air, sur l'escalier montant du passage de l'Elysée-des-Beaux-Arts à la rue des Abbesses. On me raconte que Got, qui s'était dérangé pour voir aux chandelles la pièce de Bergerat qu'il avait failli jouer aux Français, a dit à ses voisins : « C'est l'Illustre Théâtre qui recommence. »

le juin 1887. — Nous avons les honneurs de la critique du Figaro. Auguste Vitu se montre fort bienveillant pour nous. Dans l'ensemble de la presse, il semble que c'est l'acte de Méténier

qui ait donné la sensation la plus neuve; le récit de l'exécution, très bien dit par Mévisto, a fait un effet considérable.

Sarcey rend compte dans la France et dit, d'ailleurs, après beaucoup d'éloges pour les interprètes, et leur perfection dans le détail qu'il déclare tout à fait extraordinaire, que si En famille est le théâtre de l'avenir, il espère bien être parti avant qu'il n'arrive; mais, malicieusement, il n'a pas soufflé mot de la Nuit Bergamasque, de Bergerat, avec lequel il est toujours en bisbille.

6 juin 1887. — Jules Lemaître, dans son feuilleton des Débats, est très aimable pour Bergerat. Il parle ensuite longuement d'un nouveau drame de Léon Tolstoï, la Puissance des Ténèbres, dont la traduction vient de paraître, et qui, à ce qu'il me semble, serait un beau spectacle pour chez nous.

Henry de La Pommeraye, auquel la représentation de Jacques Damour avait fourni l'occasion de revenir sur sa théorie des personnages sympathiques, désapprouve Méténier parce que les apaches et les escarpes d'En famille, burinés comme une eau-forte, n'ont pas les graces et les douceurs d'une chromolithographie.

· 8 juin 1887. — C'est évident, il faut, après le retentissement de la première soirée, créer pour le Théâtre-Libre une organisation solide et permanente. Je vais m'occuper l'hiver prochain, de monter huit ou dix spectacles qui seraient donnés à raison d'un par mois. Des membres honoraires, des amateurs de théâtre, paieraient une cotisation

suffisante pour assurer les frais. Le plus pressé est d'établir le programme. Je le dis à Méténier rencontré ce soir, au « Chat noir », et, comme je lui parle du récent feuilleton de Jules Lemaître sur la Puissance des Ténèbres, dont la traduction publiée me paraît insuffisante, il me propose d'en faire une nouvelle. Sur mon observation qu'il ne sait évidemment pas le russe, il me parle d'un de ses amis, Pawlowsky, correspondant du Novoë Vrémia, avec lequel il ferait ce travail.

10 juin 1887. — Les détails sur cet incendie de l'Opéra-Comique sont effroyables. Le nombre officiel des morts est de cent cinquante, mais tout fait penser que, le déblaiement achevé, il sera beaucoup plus élevé. J'ai pu approcher hier des décombres fumants: c'est inimaginable. La crise dont souffrent actuellement les théâtres va certainement s'aggraver; il y a dans le public de l'appréhension et une inquiétude qui vont faire baisser les recettes.

10 juin 1887. — Ce soir, au « Chat noir », où nous allons volontiers finir la soirée, Salis me prend dans un coin : le bruit fait ces jours-ci autour de l'acte de Méténier lui a donné une idée. Dans son local de la rue Victor-Massé, où il vient d'emménager, il existe, au-dessus des deux salles du rez-de-chaussée, un salon qu'il pourrait transformer en théâtre, sur lequel il voudrait donner des représentations de petites pièces en un acte et de monologues des artistes de la maison; il me propose de venir les inaugurer, avec Mévisto, Barny et Luce Colas, en jouant En famille, l'acte

de Méténier. Il nous donnerait 100 francs par jour; un bien beau chiffre que j'accepterais si je n'apercevais de suite la désorganisation inévitable de notre petite société, car, travaillant toute la journée, nous ne pouvons nous réunir que le soir, pour préparer nos spectacles.

13 juin 1887. — Reçu un mot de Catulle Mendès, qui, sur ma demande, m'attendait chez lui ce matin. Villa Dupont, on me fait grimper au premier étage d'un petit hôtel, dans un cabinet de travail aux murs ornés de beaux autographes d'Hugo.

Derrière la porte drapée d'une pièce voisine, un clapotement de douche, puis un homme paraît, enveloppé d'un peignoir, qui me dit, déjà cordial et familier : « Bonjour, cher ami, attendez un peu, je vous prie, je m'habille, nous allons causer en déjeunant. »

Pendant l'achèvement de sa toilette, je conte à Mendès toute la petite histoire du Théâtre-Libre; il me semble d'abord qu'il n'y attache pas grande importance, mais, peu à peu comme chez son exbeau-frère Bergerat, mon récit tisonne une passion inassouvie du théâtre; être joué n'importe où, même sur une scène de hasard comme la nôtre, le séduit visiblement. On a beau l'appeler d'en bas pour déjeuner, il va toujours, disant n'avoir rien de prêt, mais qu'il lui serait possible de brocher un acte d'ici la rentrée. Et le voilà fouillant une collection du Gil Blas: « Tenez, voyez donc dans cette série de contes, surtout la Femme de Tabarin, je pense que je pourrais en tirer une

jolie chose. » On tempête toujours pour nous appeler à table, mais nous ne descendons que lorsque, la lecture achevée, j'entrevois déjà l'acte pittoresque et d'un dramatique si précieusement littéraire qu'il me promet pour l'automne.

En bas, le jeune dessinateur Métivet lui apporte les dessins d'un livre en préparation. Pendant le déjeuner, de gourmandise soignée, je goûte pour la première fois le causeur splendide

qu'est Mendès.

Au café, assez tard, je veux me retirer : « Attendez donc, cher ami, me dit-il, nous descendrons ensemble, j'ai à faire dans Paris. » Et nous voici dégringolant vers l'Opéra, moi fumant un de ses énormes cigares, lui parlant toujours. Après une courte halte au Gil Blas, où une déférence générale l'entoure, Mendès me ramène devant Tortoni pour prendre une amie qui l'attend, dit-il. Il s'oppose encore si cordialement à toute tentative de retraite que, vers sept heures, nous sommes installés pour diner à la Maison Dorée, avec l'appétit de gens à jeun depuis quarante-huit heures. Il y a un scandale sur la cuisson imparfaite d'un gigot; après quoi, il me fait vider avec lui je ne sais combien de bouteilles et de petits verres de liqueurs variées. Vers les neuf heures du soir, je suis toujours avec lui, dans une loge des Folies-Bergère, et, la représentation achèvée, nous échouons, pour manger encore, à la brasserie Pousset, faubourg Montmartre, d'où il me laisse enfin partir à trois heures du matin, parce qu'on nous met dehors et que les garcons somnolent dans la salle vidée des derniers clients.

15 juin 1887. — Comme je sais que Got a biet voulu venir à la Nuit Bergamasque, je lui écris pour le remercier; il en résulte une correspondance et une visite, dans sa petite maison du hameau de Boulainvilliers, où il me reçoit le matin en robe de chambre, avec une bonté dont je suis bien fier.

Il me questionne assez longuement sur ce que nous voulons faire au Théâtre-Libre; je lui confie mes projets et aussi les difficultés que je vois poindre. En effet, le succès qui se dessine m'entraîne à continuer, mais, petit employé sans le sou, je ne pourrais pas sacrifier l'emploi qui me fait vivre. Cette sage résolution de ne pas me jeter dans l'inconnu lui paraît de très bon sens, d'autant qu'approchant de la trentaine, je suis déjà trop agé, me dit-il, pour entreprendre une carrière d'acteur. Il pense que notre gentille Association peut amuser les Parisiens, et il y entrevoit pour nous une petite célébrité d'amateur qui assouvirait notre passion du théâtre; selon lui, nous devons continuer à vivre en associés, sur les ressources de nos cotisations, et si le travail est trop gros, avec nos occupations de la journée, il nous conseille de copier tout bonnement l'organisation de la Comédie-Française, assumant chacun, à tour de rôle, des fonctions de semainier, partageant le travail et les responsabilités.

20 juin 1887. — Le succès de la Nuit Bergamasque et le patronage de Mendès m'ont mis en assez bonne posture pour que je n'hésite pas trop à m'adresser à Banville.

Je reçois un rendez-vous vers midi, comme le

demandait ma lettre (toujours à cause des heures de bureau du Gaz), et j'arrive chez l'auteur de Gringoire, rue de l'Eperon, au moment où l'on est à table. On me fait attendre dans une petite rotonde, cabinet de travail tapissé de livres. Puis le vieux poète paraît, retirant une serviette de son gilet, coiffé d'un célèbre béret noir. Son souvenir restera éternellement lié, pour moi, au fumet du fromage qu'il devait déguster, certainement du livarot, et j'en suis d'autant plus impressionné, qu'étant obligé de galoper dans l'heure de mon repas jusqu'au faubourg Saint-Germain, je n'ai naturellement pas déjeuné. Je retrouve la silhouette connue des portraits du poète qui m'écoute gentiment, amusé de mon ardeur et de mon naïf aplomb.

Il me dit enfin: « Savez-vous dire les vers? C'est très difficile, introuvable à présent. A la Comédie, à part Coquelin, ils ne se doutent plus

de ce que c'est. »

Je lui conte avoir eu l'idée de m'adresser à lui parce que son exemple est l'un des plus significatifs de l'actuelle situation théâtrale; l'obstruction, aux Français, comme ailleurs, est telle, qu'après la fortune de son *Gringoire*, resté pourtant au répertoire de la Comédie, il a attendu quinze ans la représentation de *Socrate et sa femme*.

Il me demande encore, après un petit silence pendant lequel je me sens fouillé de la tête aux pieds, si j'ai joué des pièces de lui; comme j'ai appris *Gringoire*, il m'en fait réciter des passages,

surtout « la Ballade des pauvres gens. »

Je reste essoufslé, car j'ai braillé de toute mon âme, le cœur serré d'anxiété: « Eh bien! mon enfant, c'est entendu, je pars dans la Nièvre, mais je vais travailler pour vous pendant les vacances. J'ai l'idée d'un Pierrot pour lequel vous feriez tout à fait l'affaire. Vous pouvez annoncer le Baiser, dont vous aurez le manuscrit à l'automne. » En courant à perdre baleine vers mon bureau, rue de Dunkerque, où il faut que je sois rentré à une heure, je ne regrette vraiment pas mon déjeuner manqué.

25 juin 1887. — Plus je rêve à nos projets pour la saison prochaine, plus il m'apparaît que la véritable formule est de composer des spectacles choisis dans l'esprit des premiers: faire toujours voisiner l'œuvre d'un auteur célèbre avec celle d'un débutant, qui ainsi bénéficiers de l'attention éveillée par son confrère illustre.

Il est évident que la notoriété de Bergerat a beaucoup servi Méténier, qui n'aurait jamais pu réunir une salle aussi brillante pour écouter En famille. Tout en me mettant en campagne du côté des auteurs notoires, je demande à Sarcey de me signaler, parmi les pièces qui pourraient lui être apportées, celles susceptibles d'être accueillies par nous, et fort aimablement il donne à ma lettre l'énorme publicité de son feuilleton.

28 juin 1887. — La paix est faite avec Bylet Vidal. Leur tentative de scission et de concurrence s'est effondrée devant mon activité. Mai je n'oublierai pas cette première leçon.

Je trouve honnéte de leur donner une compensation pour la part incontestable qu'ils euren dans notre première soirée, non seulement et

ne fournissant chacun une pièce, mais parce que Vidal, en m'abouchant avec Alexis, m'a ouvert a route de Zola, et que Byl a baptisé le Théâtre-Libre... Il est donc convenu qu'ils me donneront, pour la saison prochaine 1887-88, une adaptation du roman des Goncourt, Sœur Philomène, pour laquelle Vidal se charge d'obtenir l'autorisation du maître, que d'ailleurs je ferais demander par Alphonse Daudet s'il était nécessaire.

On annonce qu'Edmond de Goncourt écrit en ce moment une pièce en dix tableaux tirée de Germinie Lacerteux dont les théories de la préface de Chérie laissent présager l'importance littéraire, et je suis d'autant plus heureux d'avoir Sœur Philomène que Germinie sera certainement reçue à l'Odéon. Puisque l'on veut considérer notre petit coin comme l'un des laboratoires du mouvement réaliste actuel, il s'agit de ne pas se laisser devancer par un vrai théâtre, surtout officiel et subventionné.

1er juillet 1887. — Mon programme étant à peu près arrêté, j'avais dit à Paz qu'il serait nécessaire de le publier, dans une sorte de petit opuscule que nous distribuerions aux personnes susceptibles de s'inscrire parmi les abonnés de nos futures séances.

Il s'agit à présent de trouver des ressources fixes; la soirée du 30 mai ne m'a pas laissé bien riche et si le Théâtre-Libre ne trouvait pas, en ce moment, les appuis indispensables, avec le bruit qui se fait autour de lui, ce serait vraiment qu'il n'y a rien à faire. Et puis une grave question était posée, celle des frais d'impression de

notre brochure, qui vont s'élever peut-être à deux ou trois cents francs, mais Paz, avec son sens pratique, et un peu aussi, je crois, en se portant caution, a trouvé l'imprimeur Ethiou-Pérou qui nous fera le crédit nécessaire.

4 juillet 1887. — Ce soir, dans son feuilleton, Sarcey donne mon adresse, 42, rue de Dunkerque, disant qu'il pleut de tous les coins de la France des lettres qui lui demandent où il faut m'envoyer des manuscrits. Il termine en disant: « En voilà un qui va avoir de l'amusement, j'en ris dans ma barbe blanche. »

5 juillet 1887. — Je cours, entre midi et une heure toujours, rue de Châteaudun, chez un M. Ancey de Curnieu qui m'a envoyé un petit mot m'offrant un acte. L'heure étrange à laquelle je me présente me fait surprendre encore celui-ci au milieu de son déjeuner. Dans le salon assez cossu où l'on m'a introduit, entre un grand jeune homme, encore plus timide que moi, si c'est possible; il me donne un petit acte, Monsieur Lamblin, que j'emporte avec un vif sentiment de curiosité.

6 juillet 1887. — Bergerat, à qui j'ai conté que Porel me prie d'aller le voir par un mot aussi aimable qu'imprévu, me dit : « Je ne veux pas que tu y ailles tout seul, tu vas te faire rouler; à quelle heure te convoque-t-il ? » Et il est convenu qu'il viendra m'attendre au café Voltaire, en face de l'Odéon, à cinq heures.

C'est la première fois que je pénètre par l'en-

trée des artistes dans le vieux théâtre autour duquel ma jeunesse s'est déroulée. De l'escalier, le regard enfile une cage vitrée, repaire du fameux garçon de la Direction, Emile, aux murs tapissés de photographies dédicacées des artistes de la maison. Après un regard torve, Emile, méfiant. m'introduit dans le grand bureau d'encoignure, confortablement meublé, où un Porel bon enfant m'accueille avec une rondeur protectrice. Il m'installe près de lui sur une petite chaise très basse, et me domine définitivement du haut de son fauteuil. C'est de l'excellente mise en scène : « Cher monsieur, commence-t-il, vous êtes évidemment un artiste; j'ai vu un ou deux de vos spectacles; c'est très amusant, un peu bohème, mais pas sérieux du tout. Vous ne vous faites aucune illusion là-dessus, hein? C'est du théâtre d'atelier pour un petit groupe de Parisiens (1); avant six mois tout ce monde-là en sera fatigué et vous lâchera. Profitez de l'aubaine, et, puisque vous rêvez d'être acteur, saisissez cette occasion de vous faire une gentille situation. Vous avez peut-être du talent et de l'avenir; vos dispositions pour le théâtre sont réelles, mais vous ne savez pas encore votre métier; venez l'apprendre avec moi. A votre âge on se contente de peu, je vous donnerai 500 francs par mois et vous débuterez dans une reprise de la Contagion d'Augier, dont le principal rôfe, un Got, vous ira tout à fait. »

L'offre m'étourdit sur l'instant; c'est mon plus ancien rêve de jeunesse féeriquement réalisé. Mais un instinct me raidit: « Vous avez raison, ce se-

<sup>(1)</sup> Les mots de Sarcey dans un récent feuilleton.

rait là, pour moi, une chance inespérée. Certes je ne m'illusionne pas sur l'avenir, mais j'ai déjà des engagements pris, un programme tracé. Je dois remplir tout cela d'abord. Si vous êtes dans les mêmes dispositions l'année prochaine, je serai probablement bien heureux de vous retrouver.»

Au café, en face, Bergerat, son nez pointu en arrêt, et les yeux plissés, me fait répéter toute l'entrevue, s'esclaffant: « C'est ce que je pensais! Ah! le mâtin! si tu l'avais écouté, mon petit, tu piquais la tête la première dans le trou que je prévoyais, tu étais foutu, étranglé. »

7 juillet 1887. — On m'a livré hier, en un beau paquet ficelé, les deux mille exemplaires de ma petite brochure. Je sens bien que l'envoi tout set de ce papier imprimé irait se perdre dans le flot des prospectus, et je me mets à écrire des lettres particulières très longues et très détaillées, différentes selon les destinataires, qui ne sentent pas la circulaire, à tous ceux qui souscrivirent récemment pour la représentation de Lohengrin organisée par Lamoureux à l'Eden.

10 juillet 1887. — J'emploie mes nuits à mes lettres d'envoi; quelque habitude que j'aie du travail, c'est une énorme besogne, car chaque lettre, rédigée selon la personnalité à laquelle je m'adresse, a ses quatre pages pleines, et il en faut près de treize cents.

Comme il est impossible de faire la dépense d'affranchir ces envois, une fois mon travail achevé, je les porterai à domicile, la nuit, puisque dans la journée ma présence au bureau est d'autant

plus rigoureusement obligatoire que mes chefs, agacés sans doute du bruit de la presse autour de moi, surveillent mon travail et mon exactitude.

24 juillet 1887. — J'ai terminé cette nuit la remise à domicile des treize cents lettres accompagnant les treize cents exemplaires de notre programme. Je devais commencer ces tournées vers dix heures du soir, pour ne les schever qu'à cinq ou six heures du matin. Comme je dois être à mon bureau pour neuf heures, je dors littéralement sur pied. J'ai enfin remis la dernière ce matin, chez Clemenceau, avenue Montaigne, et il m'a bien fallu, tant j'étais étourdi de sommeil, cinq minutes de recherches pour trouver, au jour naissant, la boîte aux lettres de la maison, sous le lierre de la petite grille.

25 juillet 1887. — J'ai fait aujourd'hui une folie dont les conséquences peuvent être incalculables. Brusquement, ce matin, vers neuf heures et demie, sans, du reste, avoir particulièrement rien projeté d'avance, j'ai rédigé la lettre de démission de mon emploi du Gaz. Ceci fait, j'ai été prendre mon chapeau au vestiaire et me voilà parti de la Compagnie, après avoir déposé mon enveloppe chez le concierge, stupéfait de me voir sortir sans le laisser-passer réglementaire. J'ai tout à coup découvert que cette entreprise de fouiller Paris pour y trouver des souscripteurs au Théâtre-Libre devenait vraiment enfantine, en restant enfermé toute la journée dans un bureau. Je n'aurai pas trop de tout mon temps et de toute mon activité pour être prêt d'ici septembre.

Il faut, à cette date, avoir trouvé un local aménagé et meublé pour répéter, et assuré une organisation que l'on puisse prendre au sérieux avec tous les moyens de travailler et de produire ce que l'on attend de nous.

1er août 1887. — Sarcey, ce soir, publie mon programme avec ma lettre d'envoi, accompagnant le tout d'un commentaire des plus bienveillants. Tous les journaux impriment la liste des pièces annoncées pour l'hiver prochain et dont je suis, du reste, assez fier:

Sœur Philomène, pièce en deux actes, en prose, tirée du roman de MM. Edmond et Jules de Goncourt, par MM. Jules Vidal et Arthur Byl;

Tout pour l'Honneur, pièce en un acte, en prose, tirée de la nouvelle le Capitaine Burle de M. Emile Zola, par M. Henry Céard;

Esther Brandès, pièce en trois actes, en prose, de M. Léon

Hennique;

Les Bouchers, drame en un acte, en vers, de M. Fernand leres;

Cléopâtre, pièce en cinq actes, en prose, de M<sup>mo</sup> Henry Gréville:

La Sérénade, comédie en trois actes, en prose, de M. Jean Jullien:

L'Evasion, pièce en un acte, en prose, de M. Villiers de l'Isle-Adam;

La Femme de Tabarin, tragi-comédie en un acte, en prose, de M. Catulle Mendès :

La Fin de Lucie Pellegrin, pièce en un acte, en prose, de M. Paul Alexis :

Mon Pauvre Ernest! comédie en un acte, en prose, de

M. Henry Céard;

La Puissance des Ténèbres (théâtre russe), drame du comte Tolstoï, traduit spécialement pour le Théâtre-Libre par M. Pawlowski, et adapté à la scène française par M. Oscar Méténier; La Chute de la Maison Usher, conte fantastique adapté au théâtre d'après Edgar Poe, par MM. Oscar Méténier et Arthur Byl.

MM. Théodore de Banville et François Coppée ont promis au Théâtre-Libre un acte inédit pour cette saison. Les

titres ne sont pas encore arrêtés.

Enfin, MM. Paul Bonnetain, Lucien Descaves, Ajalbert, Oscar Méténier donneront chacun une pièce en un acte.

La saison 1887-1888 sera complétée par une comédie en trois actes de Diderot, dont la mise à la scène a été fréquemment réclamée par la critique, et une Revue de fin d'année due à la collaboration de tous les auteurs joués au Théâtre-Libre.

Doit-on mentionner une réserve importante de pièces qui sont destinées à assurerle répertoire de la seconde saison? Des démarches commencées pour avoir des œuvres posthumes de Victor Hugo et de Jules Vallès ont dû être ajournées afin de laisser, cette année, plus de place aux ieunes.

MM. Bergerat, Jean Richepin, etc., sont tout disposés, s'il est besoin, à apporter leur concours au Théâtre-Libre.

7 août 1887. — Henri Lavedan, un jeune qui a déjà publié plusieurs bouquins estimés, veut me proposer quelque chose pour le Théâtre-Libre; il m'attend avec son collaborateur, Gustave Guiches, dans un restaurant chic, chez Perroncel, en face la gare Saint-Lazare.

Dans un cabinet, les deux écrivains me lisent deux petits tableaux qu'ils appellent *les Quarts d'heure*, des notations brèves d'un mordant et d'un

relief singuliers.

12 août 1887. — Je n'ai pas reçu une seule réponse à mes treize cents lettres! Cinq ou six fois par jour, chez ma concierge, rue de Dunkerque, je demande, le cœur battant, « s'il y a quelque chose pour moi. » Paz, qui est très gentil, et qui me soutient beaucoup, m'emmène très souvent diner chez ses parents, rue Le Peletier, devinant la gêné assez dure où je me débats depuis que j'ai quitté mon emploi. Il m'a apporté triomphalement tantôt le premier bulletin de souscription signé d'un de ses amis qui est dans les affaires.

13 août 1887. — Dans le terrible désarroi où me jette ce silence effrayant après tant de démarches et de lettres, je songe au Figaro si hospitalier, et j'écris à Albert Wolff, chroniqueur influent de la maison, pour appeler son attention sur mon projet, lui disant que j'ose frapper à sa porte, parce que je n'apporte pas que des promesses vagues, que le retentissement des deux premières soirées du Théâtre-Libre, dont son journal a enregistré le succès, doit lui être un gage de l'intérêt littéraire que pourrait prendre par la suite notre tentative.

Le célèbre chroniqueur est tout-puissant; s'il voulait parler de notre affaire dans l'un de ses « Courriers de Paris », tout serait sauvé.

15 août 1887. — J'ai reçu, ce matin, cette lettre d'Albert Wolff:

Saint-Germain-en-Laye.

MONSIEUR,

Votre lettre m'a singulièrement intéressé, mais vous vous exagérez singulièrement l'influence que je pourais avoir sur les destinées du Théâtre-Libre.

Il vous faut 7.000 ou 8.000 francs et vous jugez que rien ne serait plus facile que de vous procurer cette somme.

« — Prenez 20.000 francs, dit une femme mariée à Thiboust, et fuyons à l'étranger.

« — Je yeux bien prendre 20.000 francs, répondit le vaudevilliste, mais dites-moi où. »

Vous pensez que dix lignes de moi feront sortir les dits

8.000 francs des caisses.

Je vous dirai d'abord que la question du Théâtre-Libre n'entre pas dans mes attributions, que Vitu est au Figaro pour cela.

J'ajoute que le public ne s'intéresse pas démesurément à votre tentative louable. Théatre-Libre ou non, que lui

importe; il restera sourd et ne donnera pas un sou.

Si 7.000 ou 8.000 francs peuvent faire vivre le Théâtre-Libre, Sarcey, Vitu et tous les critiques les trouveront plus facilement que moi. Il s'agirait de trouver parmi nous soixante-dix à quatre-vingts personnes qui consentissent chacune à donner 100 francs, les directeurs, les auteurs en vue, les critiques et peut-être quelques journalistes. Si un pareil mouvement se faisait en faveur du Théâtre-Libre, tout irait bien; mais je ne puis et ne veux en prendre l'initiative et j'ajoute que le moment est peu favorable : on n'est pas à Paris, et je vais rejoindre les autres dehors. Venez donc me voir vers le 45 séptembre, nous causerons plus utilement.

Recevez, monsieur, mes salutations empressées.

Albert Wolff.

Le 15 septembre! Il faut qu'à cette date-là, je sois déjà en route, organisé et prêt à donner le spectacle d'inauguration de la saison!

15 août 1887. — J'ai conté à Bergerat ma déconvenue près d'Albert Wolff; il me dit : « Imbécile! si fu m'avais dit cela, à moi, ce serait déjà fait; pourquoi vas-tu t'adresser à ces pontifes?» Je ne peux pas dire à ce brave et courageux homme que j'aurais honte d'abuser de lui et qu'il a déjà trop fait pour nous.

En effet, à son tour de chronique, il broche hier, en tête du Figaro, un joli article spirituel et clair, «Le Petit Odéon», où il dit au public tout ce qu'il

faut. Etant donné l'importance considérable du journal, je reprends espoir.

20 août 1887. — L'article de Bergerat m'a amené une lettre d'un marquis, me donnant rendez-vous chez lui avenue Kléber. Cet homme, que j'aborde le cœur battant, dans son bel hôtel, après les formules les plus polies et infiniment flatteuses, m'offre un livret d'opéra-comique de sa façon, et dont la musique est d'un amateur de ses amis!

Septembre 1887. — Porel a tenu ses promesses envers Hennique; le geste est assez élégant, car le Théâtre-Libre doit l'agacer, et ce succès de Jacques Damour lui a ramené, en somme, une pièce refusée d'abord par lui. Hennique m'a invité à la répétition générale, et, comme je le redoutais, la pièce ne retrouve pas le succès de profonde émotion de chez nous. On a commis l'erreur de distribuer à Paul Mounet, un athlète magnifigue, le rôle de ce pauvre diable exténué de faim et de chagrin; par suite, sa douloureuse résignation apparaît invraisemblable. Cette formule réaliste ne peut s'imposer que par une interprétation désormais différente des procédés courants du théatre, par la simplicité, le naturel et l'émotion contenue.

1er septembre 1887. — Comment avons-nous fait, Paz et moi, je n'en sais plus rien; mais nous voici installés, 96, rue Blanche, dans un grand atelier, avec un escalier indépendant au fond de la cour et un gentil salon-fumoir. Du reste, tout le monde s'y est mis; on a recruté deux douzaines d'abonnés,

donné des acomptes pour le loyer, le gaz, et Paz, décidément admirable, a décroché un tapissier qui a livré à crédit des divans, trois douzaines de chaises et des rideaux. Nous avons un siège social et c'est une admiration ingénue des auteurs et des jeunes gens qui prennent déjà l'habitude de monter tous les soirs bavarder et s'enquérir du commencement prochain des répétitions.

Je n'ai plus le sou et plus de domicile; je coucherai, en attendant, sur un petit lit-cage qui, replié dans la journée, a l'air d'un accessoire.

5 septembre 1887. — Rodolphe Darzens, un poète devenu maître d'armes du Théâtre-Libre et aussi archiviste, avait obtenu de Villiers de l'Isle-Adam un acte en prose, l'Evasion, que nous répétons le soir rue Blanche en même temps que Sœur Philomène.

Villiers, magnifiquement cabot, avec sa longue chevelure et ses yeux étranges, sous prétexte d'indications à son comédien, saisit toutes les occasions de nous jouer lui-même son forçat, héros de la pièce, et il est si saisissant que souvent je le laisse, par plaisir, aller jusqu'à la fin.

6 septembre 1887. — Ce matin, j'ai la joie de trouver dans le Figaro le programme de la saison 1887-88, à côté de celui de tous les autres théâtres parisiens, avec un bel article de René de Cuers.

2 octobre 1887. — Une tuile dont je n'avais guère besoin: je suis convoqué pour une période d'exercices de vingt-huit jours. Je demanderais bien un sursis, mais comme je ne dois pas quitter Paris, et que, normalement, je peux faire ma période dans le voisinage de mon domicile, puisque nos répétitions rue Blanche ne peuvent avoir lieu que le soir, je m'arrangerai pour n'embêter personne.

3 octobre 1887. — Ancey me raconte qu'après l'un de nos premiers spectacles, sachant que j'étais employé à la Compagnie du Gaz, il était venu demander mon adresse au concierge de l'administration qui lui a répondu : « Quel Antoine? Ah! celui qui a mal tourné et qui s'occupe de théâtre? Voici son adresse. »

5 octobre 1887. — Nous ouvrons la saison avec 3.700 francs d'abonnements, mais je suis endetté d'un millier de francs avec les deux premiers spectacles et l'aménagement de la rue Blanche. Ce n'est pas de quoi aller bien longtemps. Enfin, nous verrons après Sœur Philomène et l'Evasion que nous répétons fiévreusement.

Baston, un camarade du Cercle Gaulois devenu mon régisseur, aussi enragé que moi, se fait peintre, menuisier et tout ce que l'on veut; il fabrique avec du calicot les douze lits d'hôpital nécessaires pour la pièce de Goncourt, car si le père Krauss nous loue sa salle et ses pseudo-décors, il nous faut dorénavant fournir tout ce dont nous avons besoin comme meubles et accessoires.

12 octobre 1887. — Nous avons donné hier le premier spectacle de la saison, Sœur Philomène, devant une salle splendide et trépignante d'enthousiasme. On est à peu près unanime à célébrer le grand succès; cependant, quelques critiques disent que tout cela est bien noir et demandent des pièces gaies. Il y a eu, au premier tableau de l'hapital, un « nom de Dieu » qui a fait sensation, mais n'a soulevé aucune résistance, tant je l'ai coulé dans la phrase sans appuyer, et M. de Goncourt était enchanté de cette hardiesse si facilement acceptée.

13 octobre 1887. — Sur la scène, après le premier acte de Sœur Philomène, M. de Goncourt m'a présenté à une espèce de géant cordial et souriant, d'une ressemblance étonnante avec Dumas père, qui est Henry Bauer, le critique redouté de l'Echo de Paris, que je sens tout à fait dans nos idées.

15 octobre 1887. — Le père Krauss me signifie que les sociétaires du Cerole Gaulois refusent de nous continuer la location de la salle pour nos représentations. Ces soirées leur semblent destinées à un trop grand retentissement qui effarouche leur tranquillité. De son côté, le père Krauss me dit très sérieusement que pendant les applaudissements et les trépignements des spectateurs de l'autre soir, il a été inquiet pour la solidité de sa petite boîte. En résumé, on me retire le local sur lequel je comptais pour tout cet hiver, et voici un bien grand embarras avec les pauvres ressources dont je dispose.

16 octobre 1887. — A la suite de notre expulsion, nous evons tenu conseil, hier soir, rue Blanche. J'ai dit à Jean Jullien, Méténier, Hennique, et aux autres qui étaient là, que j'allais me mettre en campagne pour trouver un nouveau domicile, mais il passe déjà autour de moi, sur les figures, une désapprobation muette, et même quelques-uns se montrent nerveux et agressifs devant la perspective de voir leurs pièces retardées; il faudra décidément tenir bon et réussir pour rester le patron. Mendès, qui vient presque tous les soirs, est de beaucoup le plus allant, bien qu'il soit du prochain spectacle, la Femme de Tabarin. Gaiement prêt à toutes les aventures, il me témoigne une foi et une confiante amitié qui me réconfortent et en imposent un peu aux autres.

17 octobre 1887. — Nous allons tantôt avec Mendès vers le bas de l'avenue de Clichy, près de la Fourche-Saint-Ouen, visiter une sorte de beuglant que les gens du quartier appellent « la Poupée qui crache » et où, me dit le grand poète, il ne craindrait nullement de voir jouer sa pièce.

Le soir, comme nous exposons ce projet devant le cénacle de la rue Blanche, il y a de telles mines dégoûtées chez quelques-uns, que je leur promets de me mettre en campagne pour mieux loger le Théâtre-Libre, s'il m'est possible.

18 octobre 1887. — Avec Baston, nous allons chez un directeur de par ici, Pascal Delagarde, un comédien de banlieue, devenu directeur du théâtre Montmartre et de celui des Bouffes-du-Nord.

A l'heure où cet important confrère achève de

déjeuner, nous sommes reçus par lui avec un tel mépris qu'il ne nous offre même pas une chaise et c'est un refus rageur, à peine poli, qui nous remet penauds et humiliés dans un escalier étroit et sale.

Puis, je pense à Beaumarchais, vers la Bastille; nous y galopons, mais devant cette façade comme morte, car le théâtre est fermé depuis longtemps, nous décidons de continuer demain le tour de Paris, songeant vaguement aux théâtres de la rive gauche.

19 octobre 1887. — Ce matin, avec Baston, reprise de la recherche d'une salle, et comme mon compagnon me rappelle que les trois théâtres de la rive gauche sont sous une direction unique, nous allons directement rue de la Gaîté à Montparnasse, où en arrivant devant une gentille façade de la salle récemment construite, je me sens prêt à n'importe quoi pour y être accueilli. Les appréhensions tirées de l'éloignement de ces quartiers excentriques, s'évanouissent devant l'espoir de donner nos soirées sur une vraie scène et dans de vrais décors.

Le concierge nous mène chez le bistro d'en face, où le directeur Hartmann prend en ce moment un verre sur le zinc, avec ses machinistes. Il faut d'abord trinquer, et je n'ai pas fini d'exposer mon affaire à ce brave homme qu'il s'écrie: « Mais oui, je ne demande pas mieux, j'ai entendu parler de votre affaire; ce que vous tentez est très bien, très amusant; comme justement je fais relache tous les vendredis, pour le changement de

répertoire de mes théâtres, ma salle est à vous ce jour-là, aux conditions que vous voudrez. »

Le vieil homme de théâtre, déjà emballé, me conte avoir dans ses magasins de beaux décors qu'il ne sort jamais pour son répertoire de mélodrames, et me parle d'un sous-bois de Cicéri venu de l'ancien théâtre impérial du château de Saint-Cloud.

Vraiment, voilà une heureuse matinée; si jamais nous faisons quoi que ce soit de bien, ce brave homme y aura une belle part, et nous ne devrons jamais l'oublier.

— J'annonce ce soir triomphalement que c'est à Montparnasse que nous irons dorénavant jouer. J'ai beau décrire la salle, une vraie, la scène et les décors, l'éclairage, ce sont autour de moi des yeux au ciel, des mains qui tombent; en somme, pas le moindre enthousiasme. Mais cela m'inquiète peu, je songe surtout aux facilités que nous aurons là-bas, grâce au bon Hartmann, pour les choses dont tous ces auteurs ne se doutent même pas; je réponds aux récriminations asser aigres, que ceux qui ne voudront pas porteront leurs œuvres ailleurs. Mendès seul, par son attitude confiante, atténue ma secrète détresse devant la fragilité et le peu de foi de presque tous, déjà prêts à déserter.

Henry Fouquier, venu vers la fin de la soirée, comme d'habitude, dans un bout de conversation avec Mendès et moi, dit à son confrère: « C'est charmant, il ne doute de rien, mais un vieux Parisien comme moi peut vous assurer que vous n'arriverez jamais à faire passer les ponts à un

public de premières. » Et vraiment ce n'est pas rassurant.

20 octobre 1887. — Je note cette description de l'Elysée-des-Beaux-Arts, où nous avons donné nos premiers spectacles, dans le beau feuilleton que Jules Lemaître nous consacre dans les Débats.

« La lettre d'invitation portait: 37, passage de l'Elysée-des-Beaux-Arts, place Pigalle, donc vous auriez pu voir mardi dernier, vers huit heures et demie du soir, des ombres se fausiler à travers les baraques de la foire de Montmartre, et tourner anxieusement parmi les flagues d'eau du pavé. autour de la place Pigalle, interrogeant du binocle les plaques des coins de rue; pas de passage, pas de théâtre. Nous finissons par courir à la lumière d'un marchand de vin, et nous nous engageons dans une ruelle escarpée et tortueuse, sobrement éclairée. Une file de fiacres montait lentement. Nous les suivons; de chaque côté de vagues masures et des murailles souillées, tout au bout, un vague escalier. Nous avions l'air de bons mages en paletot à la recherche d'une crèche cachée et glorieuse. Est-ce la crèche où renaîtra le drame, ce vieillard décrépit et radoteur? Je n'en sais rien encore. Tout ce que je sais, c'est que nous avons passé au Théâtre-Libre une bien amusante soirée.

« La salle est toute petite, assez naïvement peinturlurée et ressemble à une salle de concert d'un chef-lieu de canton. On pourrait tendre la main aux acteurs par-dessus la rampe, et allonger ses jambes sur la niche du souffleur. La scène est si étroite qu'on ne peut y dresser que des décors fort élémentaires, et elle est si proche de nous que l'illusion scénique est impossible. Si elle naît en nous, c'est que nous l'aurons créée, comme faisaient du reste les braves spectateurs du temps de Shakespeare, qui voyaient ce qu'un écriteau leur commandait de voir, ou ceux du temps de Molière où le rêve n'était nullement dérangé par les allées et venues du moucheur de chandelles. »

Le grand critique dit en finissant que « le naturel de ces amateurs l'a reposé du jeu de beaucoup de comédiens de profession. »

22 octobre 1887. — L'ironie terrible de Villiers me démonte; le vieux poète met un fond de coquetterie narquoise à m'étonner par ses histoires extraordinaires. Je l'accompagne souvent le soir en descendant la rue Blanche. Il est peu tendre pour ses amis du Parnasse, Coppée, Mendès et les autres, et je l'en excuse, sachant par Darzens les tourments de sa vie mystérieuse, d'une indigence navrante.

En sortant de Pousset, nous nous attardons encore dans quelque petit café resté ouvert, devant des verres de chartreuse. Et en regrimpant vers Montmartre, où il habite on ne sait où, il me parle de projets de pièces, de nouvelles dont il me mime souvent les péripéties, arrêté dans la

nuit sous les lueurs d'un bec de gaz.

Un soir, au moment où je l'interroge sur Rouvière, que je n'ai pas connu, et dont les Parnassiens disent des choses étonnantes, il me joue dans la rue le monologue d'Hamlet avec les intonations et les jeux de physionomie du grand comédien disparu, ses grands cheveux balayant sa face magnifique.

27 octobre 1887. —Villiers de l'Isle-Adam, dont je ne sais jamais s'il est sérieux ou s'il blague, ayant été assez malmené par Sarcey à propos de l'Evasion que nous avons jouée, riposte vigoureusement au maître du Temps, avec d'amusants

racontars dont il faut garder trace:

« A vrai dire, j'espérais que lui-même, M. Sarcey, en se relisant, rectifierait aujourd'hui son. énormité. Je lui ai laissé régulièrement ses huit jours pour s'en apercevoir. Un mot eût suffi. Je parcours son nouveau feuilleton. Bien qu'il parle encore du Théatre-Libre, je n'y trouve pas ce que i'attendais.

Cependant, j'ai sous les yeux les journaux qui me prouvent que l'illustre critique sait revenir quelquefois de lui-même sur les erreurs et les

écarts qui lui ont échappé.

Par exemple, c'est trois numéros consécutifs du journal le Gaulois, en date des 23, 24 et 25 juin 1870. Au long d'un article intitulé « les Talons rouges », M. Francisque Sarcey (ex-talon rouge lui-même, avant souvent signé « Sarcev de Suttières », car il est né en cette localité vers 1827) avait aussi cru voir que le comte de Nieuwerkerke, alors aux Beaux-Arts, méritait d'être redressé en toute « sincérité ». Celui-ci donc lui envoya deux de ses amis qui, d'abord, ne le trouvèrent point. Spontanément, M. Sarcey publiait de lui-même, dès le lendemain, dans le même journal, un article intitulé « Une erreur », déclarant qu'on avait surpris sa religion; il se

frappait la poitrine en disant qu'il s'était grossièrement trompé, etc., le tout sur le ton léger des errare humanum est, qui est spécial aux natures sagaces pressées de causer d'autre chose. Mais M. de Nieuwerkerke, ne trouvant pas la rectification suffisante, envoya deux de ses amis. MM. les généraux Bourbaki et Douai trouvèrent chez lui, cette fois, M. Sarcey; démarche qui a amené dès le lendemain la note suivante insérée au Gaulois le 25 et reproduite par tous les journaux.

Je ressens un réel chagrin d'avoir employé à l'égard de M. le comte de Nieuwerkerke, des expressions en désaccord avec l'estime que je professe pour sa personne; et dans le nombre des idées émises par moi, il y en a que je n'aurais jamais dû exprimer d'aucune façon, car on ne doit jamais attaquer les personnes (ah! cela est très vrai), du moins à l'étourdie et sans avoir froidement pesé les conséquences possibles d'un tel acte; « attendu que l'homme peut avoir des amis bien élevés, qui sont les nôtres. »

Signé: Francisque SARCEY.

De pointilleux esprits à style « tortillé et précieux » pourraient inférer de ceci une sorte de panique ou d'affolement à la seule dictée de telles paroles. Non. Ce serait s'abuser que de le croire. M. Sarcey, je veux et je dois le penser, a été sincère ici, comme la veille. En une ou deux précédentes rencontres, il s'était conduit comme tout le monde. Si sa prestance physique le rend un peu veule à l'épée, il sait tenir un pistolet. Ainsi, d'après une légende, ayant eu son chapeau traversé de part en part en un duel à cette arme-ci, le grand critique parcourut Paris, à la bourgeoise, d'un pas tranquille et lent, durant presque un se-

mestre, le chef coiffé de ce glorieux chapeau: fantaisie à laquelle il dut renoncer à la longue, sans doute à cause des rhumes de cerveau qu'entretenait au-dessus de son crâne ce perpétuel courant d'air. Sa fermeté ne saurait donc être mise en cause dans l'aventure dont nous parlons. »

31 octobre 1887. — Dédicace de la brochure de la Femme de Tabarin:

## Monsieur,

La scène où vous jouez la comédie avec vos jeunes camarades est la consolation des vieux romantiques en même temps que l'espoir des jeunes naturalistes. Vous accueillez, vous recherchez les œuvres hardies, nouvelles, singulières; ce qui « n'est pas du théâtre », vous le jouez sur votre théâtre; et on l'applaudit. En quelques soirs, vous avez fait pour l'art dramatique beaucoup plus que ne font pour lui, en quelques années, tant d'autres directeurs; c'est peut-être de l'inauguration de vos libres tréteaux qu'il faudra dater la renaissance du vrai drame et de la vraie comédie, et de la farce. Vous n'avez commis qu'une saute : celle de me demander la Femme de Tabarin ; je crains que la brièveté brutale de ce scénario burlesque et tragique ne déconcerte l'indulgence de la critique et du public. Tel qu'il est, et de quelque façon qu'il doive être accueilli, permettez-moi de vous le dédier en témoignage de mon enthousiaste approbation.

Catulle Mennes.

31 octobre 1887.

2 novembre 1887. — Je dine ce soir chez Théodore de Banville, dans sa maison de la rue de l'Eperon. Il me présente à Jean Richepin, que j'aborde pour la première fois, et à son beau-fils, le peintre Georges Rochegrosse, avec lequel je parle des costumes du Baiser. Un jeune musicien,

Paul Vidal, a fait pour l'acte de Banville une musique délicieusement fluide, qu'il nous joue sur le piano. Il me rassure sur l'exécution musicale qui m'inquiétait, en me disant que ses camarades de la classe Crosti du Conservatoire viendront interpréter la petite partition. Pour le solo, une jeune élève de ses amies, M<sup>lle</sup> Bréval, qui a une voix admirable, veut bien se mettre à notre disposition.

4 novembre 1887. — Méténier me dit qu'il aurait obtenu de Mme Marie Laurent la promesse de venir jouer chez nous Matriona dans la Puissance des Ténèbres. Mais j'y crois peu, car je sens bien que les artistes professionnels ne nous aiment guère, soit que notre inexpérience leur inspire quelque pitié, soit que le bruit fait autour du Théâtre-Libre les agace véritablement.

7 novembre 1887. — Lavedan, avec lequel je descendais hier soir la rue Blanche, me contait que le juge d'instruction de l'affaire Pranzini a trouvé un paquet de lettres d'une femme d'un milieu très bourgeois, tout à fait compromettantes, et que la malheureuse, convoquée ces jours-ci, lui faisait le tableau de ses angoisses le soir, autour de la lampe, entre ses enfants et son mari, à la pensée de ces lettres sur lesquelles la police allait mettre la main. L'écrivain en parle comme d'un acte que l'on pourrait faire avec ce drame réel, et il ébauche aussi un roman qu'il appellerait Sire, l'aventure d'une vieille dame, restée fidèlement légitimiste, à laquelle on fait croire à la survivance de

Louis XVII et qui, s'imaginant recueillir chez elle l'héritier légitime du trône de France, héberge un simple cabotin de province. Il croit à cette comédie curieuse, pleine de choses du vieux temps, où la puérilité touchante d'une classe et d'un régime disparus voisinerait avec la noblesse et la grandeur de ces gens-là.

12 novembre 1887. — Ce soir, après la Femme de Tabarin, nous soupons chez Lavenue. Soirée heureuse dans la détente d'un réel succès. Mendès, le plus entraînant des camarades, est éblouissant et nous fait boire de telle façon que presque tout le monde est gris, même Rosny, dont l'idée fixe est de prendre la mesure des crânes de tous les convives pour les classer ensuite anthropologiquement.

13 novembre 1887. — Nous avons donné à Montparnasse notre premier spectacle, qui a réussi malgré des incidents bien fâcheux. Esther Brandès, de Hennique, une belle étude puissante et sobre, a été accueillie avec méfiance, mais la Femme de Tabarin, de Mendès, énergiquement soutenue par les poètes au grand complet, a sauvé la soirée.

14 novembre 1887. — Voici une complication qui risque de tout compromettre. Emile Paz, novice dans ses fonctions de secrétaire général, s'était chargé de recevoir nos invités. Un peu débordé dans cette salle et ces locaux où nous opérions pour la première fois, surpris par le flot des arrivants, il a fait fermer les portes pour avoir

le temps de s'organiser. Les Parisiens qui débarquaient se sont heurtés aux gardes municipaur de service, qui, habitués au public du quartier, n'ont point fait de différence, et il s'en est suivi toutes sortes d'incidents; des personnalités comme Meilhac ont été bousculées; le public impatienté a envahi le contrôle. Un beau résultat d'exaspérer ainsi tout ce beau monde qui nous donnait une telle preuve de bonne volonté en grimpant làhaut! Le lendemain, toute la presse proteste et quelques-uns, comme Gramont, de l'Intransigeant, nous prient de garder dorénavant nos invitations pour nous!

15 novembre 1887. — J'ai diné hier soir pour la première fois chez Alphonse Daudet, rue de Bellechasse, avec de jeunes littérateurs de l'heure présente; horriblement intimidé pour entrer dans le petit salon où se tiennent déjà pas mal de gens, je me cogne à toutes les chaises avant d'arriver,

la voix coupée, jusqu'à M<sup>me</sup> Daudet.

Le maître, amusé de ma timidité, me met gentiment à l'aise et j'écoute ce qui se dit pendant le dîner. Goncourt tient le dé presque tout le temps avec Daudet; il n'y a guère que Rosny, l'aîné, qui se mêle à la conversation. Les autres, silencieusement respectueux, ne desserrent les dents que sur les interpellations de Daudet qui mène admirablement tout ce monde. Je suis placé près d'un jeune homme avec lequel je m'esquive dès que c'est possible, et nous rentrons ensemble, le long des rues, après nous être assis devant un mastroquet, en face de la gare de Sceaux.

C'est Lucien Descaves, employé dans une administration, dont les premiers livres commencent à sortir, qui m'a promis quelque chose pour le Théatre-Libre, un petit homme à l'œil gai éclairant une figure un peu bougonnante, chez qui perce une droiture, un équilibre solide qui me font chaudement sympathiser avec lui.

20 novembre 1887. — Jean Jullien est un peu notre ainé; c'est un grand et solide gaillard avec une barbe deia poivre et sel de vieil étudiant. assez timide malgré son sourire ironique. Il a beaucoup voyagé dans le Sahara algérien. Je vais quelquefois dîner avec lui à la célèbre pension Laveur, au quartier Latin, où rien n'a bougé depuis les temps où Gambetta, Floquet et la plupart de nos parlementaires actuels avaient recours au crédit légendaire de la maison. Tout étudiant, de famille honorable, peut vivre à crédit chez Laveur et s'acquitte lorsque, ses études finies, il a trouvé une situation. La maison est jeune, grouillante, l'on montre aux visiteurs les tables des hommes célèbres qui passèrent là, et dont plusieurs ont gravé leur nom dans le bois avec la pointe d'un couteau.

21 novembre 1887. — Nous avons déjà des ennemis et je me demande pourquoi; on insiste assez aigrement sur les petits incidents du contrôle à la dernière soirée, sur l'éloignement de la salle; même, quelques-uns, qui paraissent sincères, nous conseillent de rentrer à Montmartre. C'est facile à dire, mais ce n'est certes point pour notre plaisir que nous avons grimpé là-bas. 26 novembre 1887. — L'extension de nos programmes va nécessiter d'assez nombreux interprètes, il faut en chercher. Henry Céard, qui a adapté une nouvelle de Zola, le Capitaine Burle, m'amène Henry Mayer, un jeune comédien du Vaudeville, dont le métier sera d'un précieux appoint. Jean Jullien, dont nous allons jouer la Sérénade, me le demande immédiatement pour sa pièce. Cet Henry Mayer est un gentil garçon intelligent, qui moisit au Vaudeville, dans des levers de rideau, impatient de faire ses preuves.

5 décembre 1887. — Céard a pu obtenir de Claretie l'autorisation pour M<sup>110</sup> Emilie Lerou, de la Comédie-Française, s'il vous plaît, de venir chez nous jouer un rôle important dans Tout pour l'honneur. Cela serre bien un peu le cœur de ma vieille amie Barny, qui a tant de talent, mais je lui fais comprendre que notre Théâtre-Libre s'étend et que nous avons besoin de nous renforcer afin de faire face à tant de pièces différentes.

9 décembre 1887. — Une bonne nouvelle, on me demande d'aller à Bruxelles, au théâtre du Parc, donner, vers janvier prochain, quelques représentations. Un autre directeur de Belgique vient d'engager Sylviac pour jouer Sœur Philomène qu'il monte au théâtre Molière.

10 décembre 1887. — Emile Paz m'ayant donné sa démission, un neveu d'Alphonse Daudet, Montégut, qui est journaliste à l'Intransigeant, s'est présenté pour le remplacer comme secré-

taire; ses camaraderies dans la presse contribueront à détendre la situation.

- 12 décembre 1887. Maintenant nous répétons tous les soirs, rue Blanche, la Sérénade, pièce de début, tout à fait curieuse, de Jean Jullien. J'ai compris la nécessité d'un programme exceptionnel pour effacer les incidents du mois dernier et j'avance le tour de l'acte de Banville le Baiser. Avec son nom et celui de Zola, la curiosité est certaine autour de la soirée.
- 19 décembre 1887. J'avais distribué dans la Sérénade un petit rôle à un jeune acteur des Bouffes-du-Nord qui était venu me trouver, mais Jean Julien, peu confiant dans la silhouette maigre de ce nouveau venu, et qui avait déjà mis un peu de mauvaise grâce à l'accepter, l'a congédié pendant mon absence à une répétition loin de laquelle j'étais retenu par le Baiser. Je suis tout à fait embêté, car ce Gémier me disait quelque chose et je ne sais plus où le retrouver.
- 20 décembre 1887. Déjà les honneurs: on m'annonce que je recevrai les palmes académiques au 1<sup>er</sup> Janvier. Hélas! j'aimerais mieux un peu d'argent, car je me sens embarqué dans quelque chose d'effroyable et qui me mènera Dieu sait où. Mais c'est la seule chose dont je ne puisse parler autour de moi, sans enlever à tout le monde la sécurité et la confiance indispensables.
- 22 décembre 1887. Ce matin, malgré ce temps de chien, Banville a eu la bonne grâce de monter

jusqu'à Montparnasse pour voir une répétition de son Baiser. Il fait bien froid dans cette salle et j'ai une peur folle que le vieux poète ne prenne froid, mais il est si animé par son affaire qu'il ne paraît pas y prendre garde; je le fais enfermer dans des paravents, il nous écoute avec une gentillesse émouvante et j'ai le plaisir, à son départ, de le sentir content de nous.

23 décembre 1887. — Je m'en doutais : l'attrait des deux grands noms de Zola et de Banville sur notre programme a triomphé des petites rancunes du mois dernier. Du reste, Montégut avait fortement travaillé, il a établi soigneusement son service et son contrôle; la salle était pleine à craquer hier soir. La Sérénade, de Jean Jullien, a soulevé à la fois de l'étonnement et un intérêt véritable, par la nouveauté et l'audace d'une forme de comique inattendue. Mais le triomphe a été pour l'acte de Banville souligné et applaudi presque vers par vers. Au baisser du rideau, la salle a fait une longue ovation à l'auteur, qui était dans une avant-scène. Ce grand succès préparait merveilleusement l'effet tragique de Tout pour l'honneur, qui a été considérable. Nous ne pouvions pas rêver une plus belle soirée.

25 décembre 1887. — Toute la presse crie au chef-d'œuvre pour l'acte de Banville, dont on demande le passage à la Comédie-Française. La pièce de Jean Jullien a décidément fait sensation; on trouve que ce comique bourgeois annonce un auteur original et neuf.

Sur la petite scène de Montparnasse, l'autre

soir, après les acclamations du *Baiser*, j'ai entendu Banville qui disait à Zola : « Ils jouent comme des anges; où diable ont-ils appris à dire les vers? » et Zola a répondu : « Voici, je crois bien, les comédiens dont nous avions besoin depuis longtemps. »

29 décembre 1887. — Le mouvement est unanime, il faut que le Baiser aille à la Comédie-Française, et Henry Fouquier commençait sa chronique du Gil Blas par ces mots: « Le Théâtre-Libre est à la mode; quel chemin depuis les premiers mois de cette année! »

31 décembre 1887. — Henry Bauer, ce matin, dans un bel article, semble vouloir se mêler un peu de notre affaire; il s'inquiète du choix que j'ai fait de Méténier, comme adaptateur de la Puissance des Ténèbres. Je suis pourtant décidé à ne supporter aucune ingérence dans la maison; il s'agite maintenant autour d'elle tant de tempéraments et de talents divers, que nous allons devenir un champ de bataille qu'il faut conserver indépendant, sous peine de tourner vite à la coerie ou à la petite chapelle.

• .

## 1888

8 janvier 1888. — Boulevard Montmartre, en face des Variétés, dans une salle à manger à décoration campagnarde, un peu théâtre, je déjeune chez Séverine. Il y a là, avec Alexis et Labruyère, un dessinateur du *Cri du Peuple*, Eugène Rapp, bien malade, semble-t-il, et que Séverine soigne avec une sollicitude maternelle.

Elle parle longuement de Vallès, dont elle a sté le secrétaire, avec une foi, un enthousiame qui me la font aimer encore davantage. Décilément, ce coin me réchausse, j'y sens une sympathie chaude et intelligente dont j'ai bien besoin...

12 janvier 1888. — Me voici à Bruxelles. A vrai lire, il a fallu l'insistance de Mendès, qui avait rrangé cette affaire avec Candeilh, le directeur lu Parc, pour que je me décide à venir jouer pendant une semaine: le Baiser, la Femme de Tabarin et Jacques Damour. Marie Defresne est venue pour Tabarin et les autres interprètes sont lournis par la troupe du Parc. Le succès a été très vif hier soir; le directeur, un vieux routier, assez léfiant de toutes ces nouveautés, est tout de même influencé par la recette. Pour mes débuts devant

le vrai public, j'étais anxieux, notamment à cause de ma voix assez faible et de mon manque absolu de métier. Tout a fort bien marché, et du reste, les trois silhouettes de Tabarin, du Pierrot et de ce communard loqueteux sont si tranchées que l'effet était facile et inévitable.

14 janvier 1888. — Mendès, aussi célèbre ici qu'à Paris, m'a introduit dans les milieux artistes, où l'on montre pour le Théâtre-Libre un intérêt passionné. Kistemaeckers, l'éditeur chez lequel fréquente la Jeune-Belgique, m'a fait fête comme il a toujours accueilli les naturalistes, et lancé les premières œuvres de Huysmans, Descaves, Paul Adam, et tant d'autres. Un autre coin intéressant chez Edmond Picard, un célèbre avocat, dont l'influence est considérable; dans sa somptueuse maison de l'avenue de la Toison-d'Or, il nous traite avec Mendès de la façon la plus cordiale. Ces deux groupements, d'ailleurs hostiles, semblent cependant d'accord pour soutenir l'effort du Théâtre-Libre en Belgique et ils nous rendront les plus sérieux services. Déjà Candeilh, qui fait de l'argent avec nous, redemande d'autres spectacles. Je suis étourdi de cette réussite qui me fait gagner en une seule soirée un mois de mes appointements du Gaz.

15 janvier 1888. — « Monsieur, vous ne me connaissez probablement pas, me dit hier, rue Blanche, un visiteur, car après avoir débuté très jeune au théâtre avec un succès, j'ai eu l'enfantillage de ne pas persévérer et je suis complètement oublié. Je viens de passer ces dix der

nières années à peu près dans le désœuvrement, et voici que chez moi renaît le besoin de me remettre au travail. »

C'est M. de Porto-Riche, l'auteur du Drame sous Philippe II que j'ai, en effet, applaudi à l'Odéon, vers 1876, dans l'enthousiasme de mes premières ferveurs romantiques. Mon interlocuteur poursuit, disant qu'il a beaucoup évolué, que son premier drame s'est justement noyé dans le mouvement parnassien, mais qu'aujourd'hui, il voit autrement et que les révélations apportées par le Théâtre-Libre sont décisives pour beaucoup de gens de sa génération; il m'offre donc un petit acte en prose qu'il serait heureux de voir accueilli chez nous.

Ce Porto-Riche est une figure des plus séduisantes, avec une voix prenante, une silhouette d'Italien de la Renaissance.

Je lis, le jour même, la Chance de Françoise, et si je suis conquis c'est, je l'avoue, sans un grand emballement. Il me paraît que les œuvres au milieu desquelles je vis à présent sont tout de même vraiment plus neuves, que ceci relèverait davantage du Dumas de la Visite de noces que de Becque, mais il y a dans le petit drame de ce nouveau venu une sensibilité, un frémissement, une fièvre que n'avaient point les écrivains du théâtre romanesque de la précédente génération.

16 janvier 1888.—Le local de nos répétitions, rue Blanche, soulève la curiosité. Nous serions vite envahis, si je n'avais, dès le début, décidé que, seuls, les auteurs et les artistes de la maison en auraient l'accès. Grace à cette réserve, le coin

demeure intime; on ne s'y retrouve qu'entre soi. La grande salle du fond est consacrée au travail des répétitions, que les confrères des auteurs qui vont passer peuvent suivre, mais dans le plus grand silence. À l'entrée, nous avons une pièce pour causer, bavarder et fumer. Presque tous les soirs, à présent, l'assistance est nombreuse et, ce qui est assez émouvant, c'est l'atmosphère de cordialité et de solidarité dans laquelle tous ces jeunes gens mettent en commun leurs ambitions et leurs espoirs.

Voilà la presse étrangère qui commence à s'œ cuper de nous, je reçois des extraits de journaux

anglais.

18 janvier 1888. — Pendant que nous répétons la Puissance des Ténèbres on vient me dire que Claretie a prié Théodore de Banville de lire le Baiser au Comité de la Comédie-Française.

30 janvier 1888. — Cela n'a pas traîné; le concurrent du Parc à Bruxelles, Alhaiza, directeur du Molière, organise des matinées littéraires et me demande d'y aller jouer Tout pour l'honneur; c'est une grosse fatigue, mais nous avons tant besoin d'argent; malgré le bruit, les abonnements sont lents à rentrer; du reste, la saison est fort entamée et il n'y a pas à espérer beaucoup de nouvelles ressources avant l'année prochaine.

1er février 1888. — En tête du Figaro, paraîtur manifeste signé: Rosny, Lavedan, Descaves, Paul Margueritte et Guiches, une espèce d'abjuration retentissante du naturalisme qui fait un bruit de tous les diables. Bien que les signataires soient de mes amis, j'éprouve une espèce de haut-le-cœur devant cette sorte d'apostasie qui les jette ainsi publiquement contre le maître. Je crains que ce ne soit un épisode de la guerre sourde menée par deux des maréchaux depuis quelques mois autour de leur grand ami. Hélas! ces défaillances de vanité atteignent aussi les meilleures cervelles, mais ne devraient-elles pas rester voilées pour leurs disciples? D'autant que rien dans les tempéraments ou les talents ne rassemble logiquement les signataires de ce papier.

Descaves a commencé en réaliste forcené, et il le restera malgré l'influence de son ami Huysmans; il n'a rien de commun avec l'élégant Lavedan, dont l'esprit, parfaitement clérical et réactionnaire, ne peut communier en quoi que ce soit avec la sobre et puissante vision de Rosny. Pour Paul Margueritte, sa sensibilité discrète peut évidemment se trouver gênée dans l'atmosphère un peu brutale qu'il subit depuis des années, mais vraiment, Gustave Guiches apparaît là, on ne sait pourquoi; probablement pour faire nombre, car je ne pense pas que Zola l'ait même jamais

admis dans son entourage.

4 février 1888. — La Puissance des Ténèbres est un bien gros morceau. Cependant j'ai pu réunir une distribution à peu près suffisante; Mévisto sera solide dans Nikita, et Méténier a fini par me persuader de faire jouer Mitricht par son frère, lequel, du reste, n'a jamais joué la comédie. Je suis sûr de Barny, de Luce Colas et de Lucienne Dorsy, qui ont fait déjà leurs preuves dans nos spectacles précédents. Grâce à Pawlowski qui nous a mis en rapport avec des réfugiés politiques habitant la rive gauche, nous avons à notre disposition un merveilleux lot de costumes authentiques; pour les décors, l'inépuisable magasin du père Hartmann a fourni des choses très bien et nous aurons pour accessoires de vrais objets russes.

5 février 1888. — Les acteurs du Théâtre-Libre occupent beaucoup les gens qui ne peuvent croire que notre troupe se recrute à peu près tout entière chez de simples amateurs, exerçant leurs métiers dans la journée. Pour la Puissance des Ténèbres, Cernay, qui joue Piotr, est marchand de cannes, Pinsard est architecte et il a même un cabinet assez achalandé. Tinbot travaille chez Firmin Didot; M<sup>1]0</sup> Barny est couturière, la joune comédienne qui joue Marina est au télégraphe; parmi les autres, il y a un marchand de vin, un commis principal aux finances. A vrai dire, dans la troupe on compte seulement comme vrais professionnels Henry Mayer et Mévisto, qui chantait les Paulus au café-concert, et que j'ai fait revenir pour jouer l'En famille de Méténier.

6 février 1888. — Dans les journaux, ces jours-ci, une intéressante enquête à propos de la Puissance des Ténèbres dont l'apparition chez nous soulève une curiosité intense. On est allé demander leur avis sur ce drame à nos plus grands auteurs dramatiques.

## Le voici:

... Au point de vue de notre scène française, je ne crois pas que la pièce de M. Tolstoï soit possible. Elle est trop sombre; aucun des personnages n'est sympathique, et le langage que parle Akim, par exemple, serait tout à fait incompréhensible cheznous. Le Nikita, si étrange et si vrai, ne paraîtrait qu'ennuyeux au commencement et odieux à la fin... (Lettre de M. Alexandre Dumas fils.)

...C'est cruellement vrai et très beau; mals c'est fait pour être lu et non pour être vu et, à mon avis, injouable. Tout ce que l'on tentera pour le rendre possible au théâtre ne réussira qu'à le gâter sans profit...

(Lettre de M. Victorien Sardou.)

...C'est moins une pièce qu'un roman dialogué dont la longueur serait insupportable sur une scène française...

(Lettre de M. Emile Augier.)

Dimanche 12 février 1888. — La représentation de la Puissance des Ténèbres a été triomphale; la pièce de Tolstoï est apparue à tous comme un chef-d'œuvre. Nous avons la plus belle et la plus importante presse qu'il soit possible d'imaginer; M. de Vogüé, enthousiasmé, vient me trouver pour me dire qu'il va faire un article dans la Revue des Deux Mondes. Le retentissement est si gros que l'on me demande une représentation publique; du reste, cette recette serait la bienvenue, car je n'ai plus le sou, et je ne sais guère comment nous pourrons donner le spectacle prochain.

13 février 1888. — La direction du Vaudeville me fait offrir la salle de la Chaussée d'Antin pour cette représentation de la Puissance des Ténèbres que l'on réclame de tous côtés; les auteurs seraient assez disposés à accepter, mais je leur fais observer quelle ingratitude ce serait de déserter la maison d'Hartmann si généreusement mise à notre disposition. C'est donc à Montparnasse que nous jouerons.

15 février 1888. — Notre prochaine soirée sera tout entière composée d'ouvrages signés des auteurs du fameux manifeste des Cinq à propos de la Terre. Bonnetain et Descaves donneront la Pelote, une pièce en trois actes, Paul Margueritte jouera lui-même une pantomime dont la musique a été faite par Paul Vidal, l'auteur de la jolie partition qui accompagnait le Baiser. Le quatrième des protestataires, Henri Levedan, signera, avec Gustave Guiches, une pièce en deux tableaux, les Quarts d'heure, qui terminera le spectacle. Zola m'a tout le premier vivement encouragé à réserver une soirée complète à ses cinq adversaires et le monde littéraire s'apprête curieusement à juger l'effort des dissidents.

Jeudi 16 février 1888. — La location ouverte à Montparnasse pour la Puissance des Ténèbres marchait à merveille; hélas, depuis ce matin, il tombe une quantité invraisemblable de neige; avec l'éloignement de cette salle de banlieue, je crains bien que notre affaire ne soit manquée.

Samedi 18 février 1888. — Stupéfiant! Malgré soixante centimètres de neige, la salle, hier, à Montparnasse, était comble et nous avons fait plus de 4.000 francs. Le prochain spectacle est donc assuré.

20 février 1888. — En arrivant chez Pousset ce soir, notre camarade Marie Aubry me présente un de ses amis qui a bien envie, me dit-elle, de me faire lire une pièce; c'est un garçon élégant, timide, pour lequel Ancey, qui est là, et moi nous ressentons tout de suite une grande sympathie. Et j'apprends qu'il est le neveu de notre terrible adversaire Albert Wolff; entrevoyant tout de suite le plaisant de ce jeune homme venu s'enrôler parmi ceux que son oncle combat si rudement dans ses chroniques du Figaro, je serais vraiment content de rendre au vieux journaliste le bien pour le mal en mettant le pied de son neveu à l'étrier dans ce Théâtre-Libre si exécré de sa famille.

8 mars 1888. — Le retentissement de la Puissance des Ténèbres est si réel que Francis Magnard me demande de venir jouer la scène de la banque, qui a fait sensation, dans une fête du Figaro. Et je suis bien heureux de donner cette marque de reconnaissance à une maison où, depuis le début, l'on soutient nos efforts si puissamment.

10 mars 1888. — Darzens, qui est devenu l'archiviste du Théâtre-Libre, est aussi notre maître d'armes; il m'a demandé la permission d'accrocher des fleurets aux murs de notre grande salle rue Blanche, et certains jours ce sont des assauts enragés entre lui et les habitués de la maison.

15 mars 1888. — Le bon Hartmann, qui m'a accueilli avec tant de désintéressement à Montparnasse, s'est enthousiasmé pour les représenta-

tions du Théâtre-Libre; il est touchant de voir ce vieux routier du mélodrame flamber juvénilement à nos essais de nouveau théâtre. Il a même tenté de représenter Sœur Philomène avec sa troupe devant ses publics populaires de la banlieue.

Hier soir, il me fait dire que son jeune premier, brusquement malade, va le contraindre à faire relache à Grenelle jusqu'à vendredi, date de son nouveau spectacle, et je lui offre, tout de suite, trop heureux de cette occasion de reconnaître ses bons offices, d'aller jouer moi-même Barnier, que je sais encore.

Comme je raconte la chose à Mendès, en dînant, il m'accompagne là-bas. En scène, près de moi, un jeune homme me frappe beaucoup par la beauté de sa voix, sa chaleur distinguée, détonnant étrangement dans ce milieu.

Le rideau tombé, je cause longuement avec lui. Très bien élevé, il a été, me dit-il, refusé à l'examen du Conservatoire et, adorant le théâtre, il joue la comédie depuis plusieurs mois dans les théâtres d'Hartmann.

Je dis à ce jeune homme, qui s'appelle Grand, que ses qualités sont très belles, qu'il ne faut pas rester là, et que je serai heureux de le voir au Théâtre-Libre où nous lui fournirons l'occasion de se produire devant la presse.

Et, sitôt le rideau tombé, je cours au Figaro où nous jouons précisément ce même soir une scène de la Puissance des Ténèbres.

— Dans la Revue des Deux Mondes, M. Melchior de Vogüé, parlant de la représentation de la Puissance des Ténèbres, dit: Ce fut Austerlitz; quand cette toile retomba sur le tableau final, dans une tempête d'acclamations, le public était transporté; je n'ai pas surpris un instant d'arrêt ou d'hésitation pendant ces quatres heures.

Chaque fois que j'ai mis en doute l'intelligence de notre jeunesse française, sa rapidité à comprendre les œuvres les plus opposées à notre goût, je me suis lourdement trompé.

On voyait pour la première fois, sur une scène française, un décor et des costumes empruntés aux habitudes quotidiennes de la vie russe, sans enjolivements d'opéra-comique, sans ce goût du clinquant et du faux qui semble inhérent à l'atmosphère du théâtre.

27 mars 1888. — Dans l'ensemble, la presse des Cinq est fraîche, parce que, peut-être, au fond, l'apinion publique ne leur a point pardonné leur agressif manifeste, mais aussi, et surtout, parce que ce spectacle rend un son nouveau, provoque un peu d'inquiétude. Du reste, les Cinq ne semblent pas avoir désarmé, car, au cours des discussions dont la soirée organisée par nous a ravivé l'animation, les auteurs s'étaient encore une fois réunis pour adresser aux journaux la lettre suivante, que je n'aime guère, car rien ne peut amoindrir mon admiration pour Zola, et j'ai toujours peu goûté un geste inutile et pénible.

## MONSIEUR LE RÉDACTEUR,

Avec une rancune et des habiletés indignes de son grand talent, comme de sa haute situation littéraire, M. Emile Zola signale la réunion de nos quatre noms sur l'affiche du Théatre-Libre, ce soir, en y attribuant un caractère de nouvelle manifestation contre le naturalisme, dont il est et reste le grand pontife.

Cependant, les notes parues dans les journaux étaient bien précises. Il y a été dit, et nous l'affirmons de nouveau, que nos trois œuvres sont dissemblables, issues d'initiatives isolées, que leur apparition simultanée ne signifie ni entente préalable, ni théories communes.

L'absence du cinquième protestataire, notre ami Rosny, et l'addition d'un nouveau nom, celui de M. Henri Lavedan,

suffiraient à le démontrer.

M. Emile Zola se trompe encore en parlant d'un art nouveau et que, ridiculement, nous prétendrions apporter au théâtre. Il n'était pas en effet question de théâtre dans notre « Manifeste » et nous ne pouvions enfin attaquer M. Zola romancier, sachant trop quelles discrètes condoléances on doit à l'auteur de Bouton de Rose et de Renée.

Paul Bonnetain, Lucien Descaves, Paul Margueritte et Gustave Guiches.

28 mars 1888. — La soirée des Cinq n'a pas trop mal marché; les auteurs ont du talent, mais, visiblement, le public littéraire n'a pas approuvé leur démonstration contre le maître de Médan. La Pelote, de Paul Bonnetain et de Lucien Descaves, est une tragédie domestique d'une saisissante apreté dont l'effet a été fort grand. La pantomime de Paul Margueritte, qui s'est fait de Pierrot une spécialité, et qui avait consenti à jouer en public, à la condition que je lui donnerais la réplique du croque-mort, a paru très originale. Les Quarts d'heure, deux petits actes d'Henri Lavedan et Gustave Guiches, sont pleins d'une cruelle et incisive ironie qui a beaucoup porté. Quelques critiques contestent à ces deux tableaux le caractère d'ouvrage dramatique et les appellent « des tranches de vie. »

En sortant de la représentation, nous avons soupé joyeusement dans l'atelier de Paul Bonnetain, rue Ballu, tout encombré des belles choses qu'il a rapportées du Tonkin.

Dans son feuilleton, Sarcey est très dur; il

trouve que les deux pièces d'Henri Lavedan et de Gustave Guiches sont de simples fumisteries, mais des fumisteries lugubres.

30 mars 1888. — Zola, que l'on est allé interviewer sur la soirée des Cinq, comme toujours, plein de bon sens et de raison, dit avoir assisté au spectacle et trouvé la tentative intéressante; cependant, pour lui, elle n'a pas révélé la nouvelle forme théatrale qu'il attendait d'eux après leur récent éclat.

7 avril 1888. — Ce soir, la Porte-Saint-Martin donnait un grand drame nouveau de Georges Ohnet. Ouel théâtre!

12 avril 1888. — Willette vient de fonder un petit journal illustré, le Pierrot, et nous invite à une fête qu'il donne dans une espèce de hall de la rue Rochechouart, un skating ou une piscine, enfin une salle trop grande pour les quelques douzaines de gens qui sont là. C'est tout à fait montmartrois et l'on soupe par groupes sympathiques en mangeant des choses assez communes, mais, par exemple, en buvant beaucoup.

Et je ne noterais guère cette nuit de gaieté un peu bohème, sans l'extraordinaire vision que nous apporte le jour naissant, par la toiture vitrée, de gens blafards et vannés, tous costumés en pierrots, la plus admirable symphonie en

blanc qu'il soit possible d'imaginer.

22 avril 1888. — Daudet donne une soirée pour régaler ses invités de l'original et personnel ta-

lent de Paul Margueritte dans la pantomime, et en même temps, afin de faire plaisir à Bonnetain, un autre de ses fidèles, il me demande de jouer avec quelques camarades, une petite pièce de lui, Après le divorce. Dans l'encombrement des salons, sur une étroite scène, notre succès du reste est assez mince, car l'acte de Bonnetain est à peu près insignifiant; mais Margueritte, la figure enfarinée, mime avec une puissance qu'envieraient bien des professionnels, les affres de son Pierrot assassin de sa femme.

24 avril 1888. — Dans un article de ce matin, Albert Wolff renouvelle dans le Figaro une charge à fond contre Zola et lui donne rendezvous l'hiver prochain au Théâtre-Libre, le défiant d'y donner une pièce, disant que s'il manque à ce rendez-vous, il ne restera plus qu'à dresser un procès-verbal de défaillance du romancier prodigieux qui, après avoir juré de pourfendre tous les écrivains dramatiques, reste chez lui, à l'heure décisive, à jouer au bésigue avec William Busnach.

20 avril 1888. — Notre avant-dernier spectacle de la saison n'a pas été fameux. Une pièce en trois actes en vers, que Bauer avait fort prônée, qui est d'Emile Moreau, et du reste médiocrement jouée, a mal terminé la soirée commencée par le Pain du péché, quatre actes en vers de Paul Arène d'après un poème provençal d'Aubanel, salués avec enthousiasme par les Méridionaux. Cet échec m'inquiète parce qu'il vient en fin de saison

et, de plus, je n'ai plus le sou pour donner le dernier spectacle.

1er mai 1888. — Germinal, adapté par Busnach sur le grand livre de Zola, a fait au Châtelet un four assez embêtant qui retombe sur notre dos à tous. Aussi quelle idée de laisser ce vieux vaudevilliste tripoter ce chef-d'œuvre? Ce qui m'irrite, c'est qu'au fond, Zola s'était intéressé à la pièce beaucoup plus qu'il ne voulait en convenir, et, comme un soir je l'entendais en parler avec un peu de passion, et que je lui reprochais de livrer son œuvre à de pareilles mains, il me dit que cela valait mieux que rien, que ces adaptations réalistes faisaient lentement, mais sûrement, l'éducation du gros public. Et, peut-être, au fond, a-t-il raison.

7 mai 1888. — Le Corbeiller, un très aimable garçon, courriériste aux Débats et grand ami d'Ancey, vient me demander, de la part de M<sup>mo</sup> Aubernon de Nerville, d'aller, d'ici quelques semaines, jouer la Parisienne de Becque, à une de ses réceptions de printemps, qui sont des événements parisiens. La proposition m'effraie plutôt; je ne me vois pas très bien à côté d'une célèbre actrice comme Réjane et ce milieu me fait peur. Cependant, Le Corbeiller qui, je le vois bien, a l'idée de me rendre service en poussant le Théâtre-Libre dans le monde, insiste tellement, que j'accepte. Il paraît que Becque, à qui on a fait part du projet, s'est montré très content et a fort approuvé que l'on m'ait choisi.

10 mai 1888. — Hier soir, à cinq heures, première réunion, rue d'Astorg, chez M<sup>mo</sup> Aubernon de Nerville. C'est une bonne femme, toute ronde, très fière de son salon dans lequel Becque est le grand homme du moment. Elle m'accueille avec bienveillance et je suis présenté à Réjane, qui, tout de suite, avec une grâce extrême, me traite en camarade. Les deux autres rôles seront tenus par de jeunes mondains, célébrités des théâtres de société. Il est convenu que l'on se mettra tout de suite au travail et je sors un peu rassuré grâce à l'amabilité de Réjane.

14 mai 1888. — Rue Blanche, nous répétons la Parisienne pour Becque, que ces séances amusent et qu'enchantent l'entrain et la verve de Réjane.

Exact à chaque réunion, il a parfois des chicanes avec son actrice; Réjane, comme toutes les artistes vraiment personnelles, ramène le rôle à son tempérament, disant volontiers: « Moi, je ne ferais pas ceci, ou, moi, je ne dirais pas ça. » Dans la petite gêne qui suit, Becque a une façon charmante de lui prendre la taille et de faire avec elle un tour de valse qui boucle la discussion dans des rires et de spirituels enfantillages.

— Malgré ma timidité, je ne puis me retenir d'aller ce soir à la Comédie-Française pour la première du Baiser. Le succès du petit chefd'œuvre de l'auteur de Gringoire a été si éclatant au Théâtre-Libre, qu'on ne peut guère l'espérer plus grand à la Comédie, malgré deux interprètes de premier ordre. C'est du reste un beau coup de hélier dans la porte de notre premier théâtre, assez fermée jusqu'ici même devant Banville.

Ceci d'ailleurs, me coûte assez cher, car, sur l'effet énorme de la pièce chez nous, j'avais reçu de nombreuses propositions pour des représentations cet hiver dans les salons parisiens. Nous avions certainement, mes camarades et moi, une dizaine de mille francs de cachets assurés; la décision de Claretie a forcé l'auteur de me prier de renoncer à ces soirées, ce que j'ai fait avec le plus grand plaisir, mais tout de même, cet argent m'aurait été bien utile pour continuer, car à cette date déjà avancée je cherche encore un expédient pour faire face à notre dernier spectacle.

La soirée est tout à fait triomphale pour le Flibustier de Jean Richepin; dans ces vers que Got dit avec une ampleur magnifique, passent les grands souffles de la mer et de la lande bretonne.

La soirée s'achève un peu moins brillamment, non certes pour Banville, car sa pièce garde toute sa fraîcheur et sa grâce funambulesque, mais pour les interprètes que l'on ne trouve pas aussi allants, aussi ingénus que nous au Théâtre-Libre.

Il me paraît que la distribution du Pierrot à un comique comme Coquelin cadet est une erreur. Le personnage de Banville est avant tout un être ingénu et naïf, sans aucune préoccupation d'être drôle, alors que Cadet, avec son métier consommé, cherche l'effet dans des mines de pâtissier, des cocasseries charmantes sans doute, mais qui devraient, à mon sens, rester au second plan.

15 mai 1888. — Banville publie le Baiser avec cette jolie dédicace qu'il m'envoie:

J'ai écrit cette comédie, seul avec ma chère femme, aux bords de la petite rivière Abron, dans une campagne où il y a des fées et où, comme ici d'ailleurs, je lisais passionnément chaque jour la Forêt mouillée de Victor Hugo. Le Baiser a été représenté une fois unique le 23 décembre 1887. par les artistes du Théâtre-Libre, la charmante Mile Deneuilly, une fée gracieuse, poétique, et l'excellent comédien Antoine, qui a joué Pierrot enfant avec la plus impeccable justesse, avec la fantaisie la plus géniale et la plus romantique. Puis, sur l'initiative de mon cher confrère Jules Claretie, la Comédie-Française, avec une spirituelle générosité, a pris son bien où elle le trouvait. Elle a représenté pour la première fois le Baiser le 14 mai 1888. La grande famille de Molière m'a donné pour interprètes M<sup>11</sup> Reichenberg, à propos de qui le mot perfection est devenu proverbial et pour laquelle il faudra en trouver un autre encore plus divin, et Coquelin cadet avec sa prodigieuse verve bouffonne et lyrique. Enfin, j'ai eu le bonheur de contenter mes juges après avoir obéi fidèlement à la rime. Théodore de BANVILLE.

16 mai 1888. — Indépendamment de nos répétitions de la Parisienne, l'après-midi, rue Blanche, depuis quelques jours je vais deux ou trois fois par semaine le matin, rue Brémontier, chez Réjane, pour travailler avec elle nos grandes scènes. Avec un tact exquis, elle a senti tout de suite mon inexpérience et mon malaise à répéter rue Blanche sous l'œil perçant de Becque qui me paralyse; et elle profite de ces séances pour me mettre en confiance par mille ruses ingénieuses et délicates. Dans le plein de sa réputation, elle joue en ce moment Décoré, aux Variétés, et c'est vraiment, je le vois en répétant avec elle, une admirable nature d'actrice. Nous bavardons beaucoup, et, de jour en jour, il naît entre nous une jolie amitié qui me fait le plus grand bien en me donnant un peu de confiance en moi.

17 mai 1888. — Cet après-midi, rue Blanche, à une répétition de la Parisienne, Porto-Riche arrive, et comme je suis surpris de ne le voir échanger aucune politesse avec Becque, qui est là, il me dit un peu à l'écart, tandis qu'à l'autre bout de la salle l'auteur bavarde avec Réjane: « Présentez-moi donc à lui. » Un peu étonné, je l'amène naïvement à l'autre, dont la figure durcit un peu et qui riposte brusquement: « Enfin, mon cher ami, je ne peux pourtant pas passer ma vie à me réconcilier avec vous! »

18 mai 1888. — Ce matin, en arrivant chez Réjane, rue Brémontier, elle me dit que Porel vient de lui demander d'aller créer à l'Odéon la Germinie Lacerteux de Goncourt. Elle est perplexe, un peu défiante, elle craint que son public habituel, très parisien et très chic, ne la voie pas rop dans ce rôle de vieille bonne. Certes, l'idée le Porel m'étonne un peu tout en me paraissant rès curieuse, car Réjane n'a pas l'âge du rôle et serminie me semble une grande fille osseuse et nure que n'est guère cette étincelante Pariienne. Cependant, je pèse de toutes mes forces our la décider; elle a tellement de talent qu'elle ne peut pas ne pas réussir, et l'arrivée d'une telle nterprète dans le théâtre naturaliste serait un tout qui m'enchante pour mon grand ami Gonourt. Je brusque même un peu Réjane, lui eprochant de n'aimer que le théâtre artificiel t lui faisant entrevoir toute une évasion vers ın art vivant et humain qui sera celui de denain.

26 mai 1888. — Mendès, qui sait mes embarras d'argent et qui est le seul à qui je confie ces choses, a eu une idée. Le gros succès que nous avons eu cet hiver à Bruxelles, dans les deux voyages du Baiser et de la Puissance des Ténèbres, lui donne l'idée d'une troisième excursion dont le bénéfice assurerait le dernier spectacle. Je prévois bien que cette absence va nous rejeter bien loin pour clore la saison, mais, comme il n'y a pas moyen de faire autrement, je télégraphie à Alhaiza, au Molière, pour lui demander sa salle et y jouer le Pain du péché et Tout pour l'honneur.

31 mai 1888. — Nous voici tous en plan à Bruxelles. C'était une folie, me dit-on partout, de venir à la Pentecôte, tout le monde est à la campagne. Alhaiza lui-même est absent, et, en arrivant, notre spectacle n'était pas même affiché. Aussi, quelle recette, aussi maigre le deuxième que le troisième jour, et, comme j'ai installé mes artistes à l'hôtel du Grand-Monarque, nous voici tous sans le sou, sans même l'argent pour rentrer à Paris. Et le dernier spectacle de la saison qui est en retard et qu'il faut donner!

1er juin 1888. — Toujours à Bruxelles. Mendès, qui nous avait accompagnés, a été délicieux dans cette affaire et m'a beaucoup remonté par sa bonne humeur et sa confiance. Je vais tous les soirs, à minuit, à la Bourse, causer avec mon administrateur Chastanet, resté à Paris où il bat la campagne: sitôt qu'il a ramassé deux ou trois cents francs, il les met au télégraphe et je rapa-

trie la troupe par échelons. Mais comme il faut payer la note générale de l'hôtel, je reste le dernier en gage, attendant les événements.

2 juin 1888. — Me voici enfin rentré; je vais faire feu des quatre pieds et trouver ce qu'il faut pour notre dernier spectacle, mais on ne m'y prendra plus à escompter les recettes hors de Paris pour faire marcher le Théâtre-Libre.

Je sens bien que le succès même va me contraindre à une décision grave après cette première saison à Montparnasse. Henry Fouquier avait à la fois tort et raison, lorsqu'il nous prédisait que le public ne passerait pas les ponts; tort parce que, par les plus horribles temps, nos salles ont été remplies de l'élite artistique parisienne; mais il avait aussi raison, car je sens bien qu'un second hiver ici amènerait une lassitude dangereuse. Il faut donc se loger dans Paris et ce n'est guère possible. Aucun directeur ne me louera sa salle le soir, et jouer en matinée, comme on me le propose, serait une folie. Enfin, si les abonnements ont été rares au début, depuis la Puissance des Ténèbres les demandes arrivent nombreuses; s'il était possible d'annoncer nos représentations de l'année prochaine en plein Paris, ce serait une ruée formidable et, par suite, des ressources veritables qu'il va falloir trouver. car, j'aurai vraiment tiré le diable par la queue pour finir cette saison et je ne me sens pas le courage de recommencer.

3 juin 1888. — A l'instant précis où mes perplexités devenaient tragiques, au sujet de la saison prochaine, Frantz Jourdain que j'ai rencontré chez Daudet, et dans les milieux Goncourt-Zola, m'apporte la combinaison la plus inattendue. Il est architecte du théâtre des Menus-Plaisirs, boulevard de Strasbourg, actuellement exploité par Derenbourg, auquel il a suggéré l'idée de me louer son théâtre pour deux soirées par mois, en m'abandonnant la scène deux ou trois jours pour les répétitions générales, moyennant un loyer assez mince, et surtout un pourcentage sur les abonnements.

4 juin 1888. — Vu Derenbourg, un curieux mélange d'homme d'affaires, dangereux, pratique et emballé. Il a tellement aimé le théâtre qu'il y mange peu à peu une belle fortune gagnée, je crois bien, dans le commerce des lampes. Frantz Jourdain m'a donné un bon coup de main et voilà notre accord conclu. A partir de la saison prochaine, le Théâtre-Libre donnera régulièrement son spectacle mensuel boulevard de Strasbourg; deux représentations, l'une, la répétition générale, pour la pressé, les auteurs et les amis, l'autre, ouverte à une série d'abonnements pour lesquels les demandes sont déià nombreuses. Mais je n'aurai plus les décors du bon Hartmann et le théâtre de Derenbourg n'a rien; il faudra donc en fabriquer pour chaque spectacle, et j'aperçois là une source de dépenses peut-être considérable. Au reste, la logique des choses nous menait là; de plus en plus, indépendamment de la valeur ou des tendances des œuvres jouées, nos représentations soulèvent des discussions sur l'interprétation et la mise en scène. La bataille prend dans

ce sens une ampleur à laquelle je n'avais guère songé. A Montparnasse, rien qu'en utilisant des décors d'Hartmann, avec quelque minutie et un peu d'ingéniosité, nous avons soulevé la curiosité des spectateurs vers ces questions à côté. Il est évident qu'il n'est pas possible de mettre en scène convenablement un ouvrage dans son atmosphère complète et son caractère, avec de vieux décors. Ce sera donc, si j'y parviens, un nouvel élément de succès d'établir spécialement pour chaque pièce toute une mise en scène raisonnée. Mais quelle dépense, et où cela nous mènera-t-il?

— Notre ami le sculpteur Charpentier a pris l'habitude d'exécuter un petit médaillon de chacun de nos auteurs représentés, et à la longue, cela fait une collection du plus vif intérêt. Il réussit Banville et Mendès si joliment, que la série envoyée au Salon lui vaut le plus grand succès.

5 juin 1888. — La distribution de la Fin de Lucie Pellegrin, un acte d'Alexis pour notre dernier programme de la saison, n'a pas marché toute seule; j'étais assez gêné pour distribuer le rôle principal qui est fort beau et fort curieux, mais la hardiesse d'une étude qui n'a effrayé ni Balzac, ni Baudelaire, s'accuse terriblement à la scène. S'il ne s'agissait de Paul Alexis, et d'une œuvre hautement littéraire, j'aurais refusé la pièce. M<sup>mo</sup> Félicia Mallet, qui vient de se faire beaucoup remarquer depuis quelque temps dans la pantomime, a fini par accepter le rôle.

6 juin 1888. — Je dine ce soir avec Paul Alexis, chez Zola, rue Ballu, dans un petit appartement

dont la simplicité m'étonne. Le maître, d'ailleurs, se plaint de son installation et veut déménager. M<sup>mo</sup> Zola, bonne et cordiale, nous fait très bien diner: je suis chez des gens gourmands et friands

de petits plats.

Nous finissons la soirée dans le cabinet de travail. Zola a ouvert une boîte de cigares, fermée d'une clef qu'il porte sur lui, puis, les jambes croisées, au coin du feu, il parle beaucoup, tandis que je regarde surtout ses mains fines, mobiles, étonnamment expressives. Il dit, à propos de *Madeleine*, une pièce inédite qu'il va me donner, des choses de l'époque où il était employé à la librairie Hachette.

En nous reconduisant, dans la petite antichambre, tandis que nous reprenons nos vêtements et nos chapeaux, Zola dit à sa femme: « C'est très bien, le succès ne le gâte pas, tu vois,

il n'a pas changé de paletot. »

7 juin 1888. — Annonce du déménagement boulevard de Strasbourg. Effet énorme; tous les détracteurs du Théâtre-Libre, qui prédisaient sa fin pour l'hiver prochain, encaissent le coup d'assez mauvaise grâce. Depuis longtemps, rue Blanche, toutes les critiques de la première heure se sont tues.

8 juin 1888. — J'ai joué hier avec Réjane la Parisienne, chez M<sup>me</sup> Aubernon de Nerville. La représentation dans l'après-midi a été un événement, mais, comme je le craignais, je me suis senti dépaysé et pas fameux à côté de ma grande camarade.

10 juin 1888. — Salis a suivi son idée de représentations au Chat-Noir. N'ayant pu réaliser son premier projet avec des acteurs sur le trop petit théâtre du premier étage, il y a installé une sorte de Guignol. Sur un écran de toile blanche, Henri Rivière a créé des pièces d'ombres chinoises, qui sont des merveilles.

16 juin 1888. — Le succès de notre dernier spectacle de la saison, hier, à Montparnasse, a été l'acte d'Ancey, Monsieur Lamblin; le public a saisi avec un joyeux empressement l'ironique saveur de cette jolie comédie qu'Henry Mayer a vraiment fort bien jouée. Je crois qu'Ancey a le pied à l'étrier; dans l'entr'acte, on me questionnait beaucoup sur lui. La comédie de Gaston Salandri la Prose, qui m'amuse fort personnellement, une histoire de bourgeois, pleine de choses originales, a également réussi, mais il est bien malaisé pour un débutant de tenir trois actes; on se lassait un peu, vers la fin.

Néanmoins, cette soirée est d'un accent neuf et imprévu; je le vois dans les yeux des gens où il y a de l'étonnement, et au fond, les poètes ne sont pas contents, la saison s'achève sur une offensive des naturalistes, soulignée encore par la Fin de Lucie Pellegrin, d'Alexis, autour de laquelle la curiosité était énorme et qui a passé sans protestations. La sincérité de l'art de Paul Alexis a imposé le respect, mais je pense que nous ferons bien de ne pas aller trop loin dans cette voie. D'ailleurs, nous trouverions difficilement, dans un pareil genre, des œuvres d'une valeur littéraire aussi incontestable que celle-ci.

17 juin 1888. — La presse n'est pas tendre. Les plus gentils demandent que l'on brûle du sucre sur la scène après la Fin de Lucie Pellegrin. Evidemment, c'est dur, mais j'ai idée que les violences de cette taille, si nous sommes assez raisonnables pour ne pas en abuser, sont des coups de poing qui libèrent le théâtre; après un pareil spectacle, d'autres sujets hardis, qui n'auraient pas même pu être abordés, passeront sans encombre. Sarcey demande si nous sommes de simples fumistes prenant plaisir à mystifier nos contemporains, et, dans ce cas, il dit qu'il voudrait bien en être, aimant assez la blague pourvu qu'il soit du côté du manche. La pauvre Félicia Mallet, épouvantée de tout ce bruit, écrit au Figaro, s'excusant presque d'avoir joué le rôle.

21 juin 1888. — Le scandale sur Lucie Pellegrin est énorme; bien entendu, toute la presse rétrograde en prend texte pour nous accuser d'immoralité et dauber sur le naturalisme. Ces gens se gardent bien de rappeler que nous avons joué l'Evasion, de Villiers, la Femme de Tabarin, de Mendès, le Baiser, de Banville. Ce qui me déplaît beaucoup, c'est qu'Alexis a eu la faiblesse de se laisser entraîner à un projet de représentation publique à Déjazet, en séance spéciale, pour tourner la censure, et comme il a passé outre aux raisons que je lui ai données et que je crois bonnes, j'ai été forcé de désavouer publiquement ces représentations. D'où un petit froid; hélas, un homme excellent, comme Alexis, si dévoué qu'il soit à son idéal littéraire, se laisse tenter par l'espoir d'une affaire.

24 juin 1888. — Au fond, tous ces gens ont raison. En examinant l'ensemble de la saison 1887-88, il ressort que le Théâtre-Libre, orienté au début vers le Parnasse, par le succès de la Nuit Bergamasque, évolue nettement. Si les poètes ont eu leur part dans la saison, les naturalistes ont fourni le meilleur et le plus significatif de l'effort, avec Esther Brandès, d'Hennique, la Sérénade, de Jean Jullien, Sœur Philomène, Monsieur Lamblin, d'Ancey, la Pelote, de Bonnetain et Descaves, et les Quarts d'heure, de Lavedan. Même la Puissance des Ténèbres, le point culminant de la saison, reste classée dans les œuvres révolutionnaires, ce qui, à mon avis, n'est pas tout à fait exact, car le chef-d'œuvre de Tolstoï s'apparente plutôt à la grande tragédie grecque.

1° juillet 1888. — Le déficit total de la saison 1887-88 est de 9.332 fr. 20.

5 juillet 1888. — Le bon Alexis, à propos de la représentation ratée de Déjazet, me tombe dessus dans son Cri du peuple, me traite de pion et m'accuse de fréquenter Sarcey.

17 juillet 1888. — J'ai reçu de Renan cette lettre en réponse à la demande que je lui avais adressée:

15 juillet 1888.

CHER MONSIEUR,

La pensée que vous voulez bien me communiquer venant d'un homme de goût, tel que vous êtes, me fait trop honneur pour que je puisse dire non. J'en suis infiniment flatté, je vous assure, et certes, je ne nie pas que souvent je n'aie conçu certaines parties au moins de l'Abbesse de

Jouarre comme pouvant produire une vive émotion. Voici pourtant mes objections. Médiocrement exécutée, la représentation pourrait tout à fait manquer son effet. La composition ne renferme, à vrsi dire, qu'un seul rôle, celui de l'Abbesse, rôle long, plein de nuances, exigeant une artiste belle et d'un jeu puissant. A défaut de cette condition, la simple lecture de l'ouvrage vaudrait mieux.

Ce qui s'est passé en Italie tient à la volonté d'une seule actrice, M<sup>mo</sup> Duse, personne d'une grande intelligence, qui ayant lu mon livre se prit de goût pour le caractère de l'Abbesse et voulut absolument le créer. Il paraît qu'elle a réussi d'une façon surprenante. Avez-vous quelqu'un qui

pourrait se charger de cette tache difficile?

Je dois dire que l'expérience du petit à-propos que je fis pour l'anniversaire de Victor Hugo m'a montré que le français tel que je l'écris est pénible à retenir pour la mémoire des acteurs.

Tout se réduit à une question : avez-vous un sujet pour le rôle de l'Abbesse, qui, pour une ou deux représentations,

voudrait bien faire un si grand effort?

Si vous donniez l'Abbesse, je voudrais qu'elle fût représentée complète, telle qu'elle est imprimée, avec ses cinq actes. Je reconnais qu'il est tout à fait contraire aux habitudes du théâtre de prolonger de deux actes une composition dont la partie culminante est au troisième acte; mais ma pensée est absolument incomplète sans ces deux derniers actes. Ils les omettent à peu près en Italie, mais j'ai peine à me figurer que l'action générale, avec cette suppression, ne soit pas tout à fait boiteuse.

Réfléchissez encore, cher Monsieur, votre entreprise est si honorable, l'expérience littéraire que vous vous proposez pourrait être si intéressante que je m'y prêterai de bon cœur. Mais le succès me paraît douteux. Réfléchissez,

calculez vos moyens.

Je ne serai de retour à Paris que vers le 10 octobre. Croyez à mes sentiments les plus affectueusement dévoués. E. Renan.

21 juillet 1888. — Il est bien certain, d'après la lettre de Renan, que cette représentation de l'Abbesse de Jouarre, au Théâtre-Libre, ne sera au-

torisée par lui qu'avec une interprète exceptionnelle. Je m'en vais donc, boulevard Malesherbes, chez Sarah Bernhardt, revenue tout récemment

d'une tournée d'Amérique.

Allongée sur une chaise longue, couverte de fourrures, elle s'intéresse à l'ardeur que j'apporte à lui parler de mon Théâtre-Libre, qu'elle ignore, et au tableau que je lui fais du nouveau mouvement théâtral qui s'y ébauche. J'essaie de lui faire sentir quel appoint pourrait être son concours pour une jeune école littéraire, puisqu'elle a dans la main un public prêt à la suivre où elle voudra, et je voudrais l'emballer sur ce rôle glorieux, elle qui, jusqu'à présent, n'a eu en somme à prêter son génie à aucune bataille dramatique, comme le lui reprochait un récent article de Mendès. Tout cela n'a pas l'air de l'émouvoir beaucoup, elle sourit de mon emballement avec bonne grâce.

Je lui parle alors de l'Abbesse de Jouarre, et comme je lui cite une actrice célèbre en Italie, « la Duse », qui a joué le rôle là-bas, elle demande à une vieille dame apparue de la pièce voisine, en soulevant une portière, si elle se souvient de la comédienne dont je parle, et M<sup>me</sup> Guérard confirme, en effet: « Ah oui! ah oui! « la

Duse », pas fameuse du reste. »

23 juillet 1888. — Jules Claretie, passant par Bruxelles, s'est arrêté pour assister à quelques représentations de la célèbre troupe du grand-duc de Saxe-Meiningen, de passage à la Monnaie, et il a publié sur elle une étude, certes fort aimable, mais dans laquelle perçait une inquiétude de ces

nouveautés et de ces magnifiques réalisations, en face desquelles celles de la Comédie-Française feraient assez mince figure. Comme en allant à Bruxelles pour mes affaires, j'avais moi aussi suivi ces soirées et recueilli les enseignements qu'elles comportent, j'ai écrit là-dessus à Sarcey une longue lettre qu'il inscrit dans son feuilleton du Temps.

## CHER MAITRE,

Votre dernier feuilleton est venu me trouver et me troubler dans le petit coin où je suis au vert. Il faut vous dire que je reviens précisément de Bruxelles, où j'avais passé une quinzaine à suivre cette troupe allemande. Vous savez que je vais donner cet hiver la Patrie en danger, et je rêvais à ce propos une expérience intéressante sur les foules. Aller voir les Meininger était donc tout indiqué.

J'ai dit: troublé, parce que vous revenez à ce propos avec fermeté sur des théories qui vous sont chères et que M. Claretie semble confirmer par ses critiques. Quel dommage que vous ne soyez pas venu là-bas; nous aurions eu votre impression toute crue, tandis que vous n'avez vu et senti qu'à travers un autre.

Je suis, depuis que je vais au théatre, embêté de ce que nous faisons avec nos figurants. Si j'en excepte en effet la Haine et le cirque de Théodora, je n'ai jamais rien vu qui m'ait donné la sensation de la multitude.

Eh! bien, je l'ai vue chez les Meininger! Je vous cherchais des yeux à la Monnaie certains soirs, où j'aurals été bien heureux de causer avec vous, là, sur le terrain. Ils nous montraient des choses tout à fait neuves et fort instructives. M. Claretie peut avoir raison pour Jules César, que je n'ai pas vu malheureusement; mais Guillaume Tell ne m'a point fait du tout penser à l'Eden, et je souhaiterais que la cour d'Hamlet ressemblat à celle de Léontès du Conte d'hiver.

Savez-vous d'où vient la différence?

C'est que leur figuration n'est pas comme la nôtre composée d'éléments ramassés au hasard, d'ouvriers embauchés pour les répétitions générales, mal habillés et peu exercés à porter des costumes bizarres ou gênants, surtout lorsqu'ils sont exacts. L'immobilité est recommandée presque toujours au personnel de nos théâtres, tandis que la-bas, les comparses des Meininger doivent jouer et mimer leur personnage. N'entendez pas par là qu'ils forcent la note et que l'attention est détournée des protagonistes; non, le tableau reste complet et, de quelque côté que se porte le regard, il s'accroche toujours à un détail dans la situation ou le caractère. C'est d'une puissance incomparable à certains instants.

La troupe des Meininger compte environ soixante-dix artistes des deux sexes. Tous ceux qui ne jouent pas un rôle sont tenus de figurer dans la pièce et ceci tous les soirs. S'il y a vingt comédiens occupés, les cinquante autres, sans aucune exception même pour les chefs d'emploi, paraissent en scène aux tableaux d'ensemble et chacun est le chef, le caporal d'un groupe de figurants proprement dits, qu'il dirige et qu'il surveille tant que l'on est sous l'œil du public. Cette obligation est telle que la femme de Hans de Bulow, l'une des étoiles des Meininger, ayant refusé ce service, qu'elle trouvait au-dessous de son talent, fut congédiée, bien que son mari eût le titre et les fonctions de maître de chapelle du duc de Saxe. Il quitta, lui aussi, la cour ducale à la suite des incidents que provoqua ce conflit.

Ils obtiennent ainsi des groupements d'une vérité extraordinaire. Mais allez donc appliquer ceci sur nos théâtres et exiger même d'un comédien de cinquième ordre qu'il meuble le salon de la princesse de Bouillon! Et l'on est contraint de nous servir de braves gens qui ne savent guère ce qu'ils font là ni pourquoi ils y sont. Je connais ça; je figurais dans le temps aux Français avec Mévisto; nous allions ainsi voir de plus près les comédiens qui nous enthousiasmaient de la salle.

Eh! bien, les Meininger s'y plient! Mile Lindner, leur étoile, jouant la scène du Temps dans Un Conte d'hiver, figurait au tableau du lit de justice et mimait une femme du peuple avec autant de conscience et de soin qu'elle en apportait le lendemain soir à interpréter le rôle capital d'Hermione dans la même pièce.

Voilà le secret de leurs foules qui sont absolument su-

périeures aux nôtres. Et je crois bien que, si vous aviez vu l'arrestation de Guillaume Tell et la scène de la pomme, vous auriez été ravi comme moi.

Il y avait dans ce Guillaume Tell une autre chose superbe: le meurtre de Gessler, arrêté sur un praticable étroit, formant chemin creux, à huit mètres au moins de la rampe, par une mendiante et ses deux enfants qui jouaient de dos une longue scène de supplication, barrant la route de leur corps, pendant que Tell visait Gessler. Vous auriez convenu là qu'un dos montré à propos donne bien au public la sensation qu'on ne s'occupe pas de lui et que c'est arrivé.

Pourquoi ces choses neuves, logiques et pas du tout coûteuses ne viendraient-elles pas remplacer ces insupportables conventions que tout le monde subit chez nous

sans savoir pourquoi?

Le mot de mécanique dont s'est servi M. Claretie ne me semble pas très juste. Est-ce qu'à la Comédie, où certaines œuvres se répètent des mois entiers, tout n'est pas réglé mécaniquement? La mécanique des figurations est supérieurement perfectionnée dans les foules des Meininger, voilà tout.

La seule et sincère objection que je trouve à leur faire est celle-ci : c'est que dans ce même Guillaume Tell, par exemple, Schiller ayant écrit un rôle pour la foule, tous les figurants criaient la même phrase et en mesure. C'est lourd et faux. Mais ne pourrait-on résoudre les répliques de cette foule en une rumeur savamment combinée?

Si nous lui faisions crier: « Vive Gambetta! » par

exemple, savez-vous ce que je ferais?

Je diviserais mes deux cents comparses en une dizaine de groupes, si vous voulez: des femmes, des enfants, des bourgeois, etc. Je ferais partir ces bourgeois Vi..., les femmes accélérant le rythme, commenceraient lorsque les autres attaquent gam, et je ferais traîner les gamins cinq secondes après tout le monde. C'est, en somme, un chœur à régler. Je suis bien sûr que la salle entendrait, dans une grande rumeur, Vive Gambetta! et si, comme le font les Meininger, les attitudes, les gestes, les groupements étaient diversifiés et variés avec le même soin, nul doute que l'effet général et vrai ne se produisît.

Dans les tableaux d'ensemble, le protagoniste tenant la

scène peut rendre les silences vrais par un geste, un cri, un mouvement. Et si la foule écoute et voit l'acteur, au lieu de regarder dans la salle, ou, comme à la Comédie-Française, de contempler les sociétaires avec une muette, mais visible déférence, on trouvera naturel qu'elle écoute et que deux cents personnes se taisent ensemble, dominées, pour entendre un personnage qui intéresse chacun.

Je ne connais rien en musique; mais on m'a dit que 'Wagner avait, dans certains opéras, des chœurs à multiples parties et que chaque série de choristes personnifiait un élément distinct de la foule, se fondait dans un ensemble parfait. Pourquoi, dans le théatre parlé, ne ferions-nous pas ça? M. Emile Zola le voulait pour Germinal et ne l'a pas pu pour des motifs budgétaires que faisaient valoir les directeurs. Son dessein était de faire répéter longtemps les ensembles sous la conduite de comédiens figurants. Vous voyez, c'était le procédé des Meininger.

Notez que je ne suis pas du tout emballé, comme on dit, par eux. Leurs décors très criards, mais curieusement plantés, sont infiniment moins bien peints que les nôtres. Ils abusent des praticables et en fourrent partout. Les costumes splendides, lorsqu'ils sont purement historiques, et d'une richesse bête d'ailleurs, sont presque toujours d'un goût choquant, lorsque les documents n'existent pas, lorsqu'il faut faire œuvre d'imagination et de fantaisie.

Leurs effets de lumière, très réussis, sont le plus souvent réglés avec une naïveté épique. Ainsi, un fort beau rayon de soleil couchant, venant éclairer une très belle tête de vieillard mort dans son fauteuil, passait tout à coup au travers d'un vitrail, sans gradations, au moment précis où le bonhomme venait d'expirer, uniquement pour faire tableau.

Ainsi encore, après une pluie torrentielle extraordinaire, obtenue par des projections électriques, j'ai eu le chagrin de voir l'eau s'arrêter brusquement, sans transition.

C'était plein de choses de ce genre. Le même tapis de scène servant pour tous les actes; les roches de la Suisse posées sur les costières; ça sonnait le plancher dans les montagnes...

Les comédiens sont convenables et rien de plus; plusieurs portent mal le costume; tous les montagnards avaient les mains blanches et des jarrets aussi nets, aussi

propres qu'à l'Opéra-Comique.

On me paraît, dans le recrutement des artistes, avoir surtout souci des voix fortes et des épaules larges, propres à draper magnifiquement les étoffes merreilleuses que le duc achète lui-même et pour lesquelles il fait de véritables folies. Il a, dit-on, dépensé 75.000 thalers pour la Marie Stuart, de Schiller.

Les artistes n'ont pour la plupart qu'une fort mince éducation préparatoire. On cite les deux ou trois qui ont étudié à Vienne. Mus Lindner, dont je parlais tout à l'heure, était danseuse il n'y a pas longtemps et ne se doutait pas qu'elle serait appelée, comme ils disent, la véritable pucelle d'Orléans. Presque tous, la bonne moitié au bas mot, débutent sans autre éducation scénique qu'une année ou deux employées à figurer et à jouer de petits rôles.

Je les attendais besucoup, naturellement, au Malade imaginaire, qu'ils avaient affiché et qu'ils n'ont pas donné. Dans la Douzième nuit et le Conte d'hiser, ils nous ont montré trais comiques, dont l'un, Carl Gorner, est de premier ordre.

Leur répertoire est fort varié. Ils ont même joué, à Meiningen, les Revenants d'Enrik Ibsen, dont j'ai une traduction. Leur duc avait eu l'idée, très théâtre-libre, de faire représenter ce drame à huis clos, devant l'auteur et les critiques de la presse allemande invités. La pièce n'a pu être jouée publiquement, ear elle est fort subversive, et je crois bien qu'au mois d'octobre elle vous étonnera un peu vous-même.

Un autre détail fort caractéristique, c'est la défense formelle faite aux comédiens et aux comparses de dépasser le cadre proprement dit de la scène. Personne ne se risque sur le proscénium (M. Antoine entend par là cette partie du théâtre qui est, dans la plupart des théâtres, bordée à droite et à gauche par les loges des directeurs), et je n'en ai pas vu un seul, en une douzaine de soirées, avancer le pied à deux mètres du souffieur. Défense aussi de regarder dans la saile, d'ailleurs obscure. Presque toutes les scènes principales se jouent au troisième plan; les compasses tournant le dos et fixant les acteurs occupés au fond de la scène.

Vous sentez bien que dans tout cela il y a des innova-

tions intéressantes. Pourquoi ne chercherions-nous pas à

nous approprier ce qu'il y a de bon?

Ca ne ressemblait en rien à ce que nous voyons à Paris, et j'aurais aimé que vous fissiez le voyage. Vous nous auriez rapporté, sur ces questions techniques, des réflexions personnelles utiles pour les gens du bâtiment, curieuses pour les autres. On m'a dit à Bruxelles que M. Porel était venu. Les grands directeurs auraient bien dû en faire autant, avec leurs metteurs en scène. Chacun y aurait trouvé son compte.

Bien entendu, cher maître, cette lettre est tout à fait entre nous. J'ai seulement voulu vous montrer, en mauvais français, selon mon habitude, que je ne perds pas mon temps et que je tâte sérieusement avant de risquer quelque chose. Je vais mettre un peu de ce que j'ai vu làbas dans le drame de Goncourt et dans la Mort du duc d'Enghien, d'Hennique. J'espère que cela vous intéressera,

si j'arrive à faire ce que je voudrais.

Votre tout dévoué et très reconnaissant,

ANTOINE.

Août 1888. — Je suis venu passer quelques jours de vacances à Avesnes, un joli endroit où j'ai tenu jadis garnison. Je travaille ferme à préparer la prochaine saison.

5 août 1888. — Abel Hermant m'a fait demander par M<sup>mo</sup> Charpentier si je serais disposé à accueillir une pièce tirée par lui de son roman Nathalie Madoré, qui vient d'avoir beaucoup de succès.

8 août 1888. — Un M. Taylor était venu me proposer une adaptation de Madame Bovary, qu'il avait faite du chef-d'œuvre de Flaubert. Je lui avais reproché ce sacrilège en lui faisant lire le passage d'une lettre de Flaubert:

Puisque vous vous intéressez à ce qui me regarde, je vous dirai que si mon roman n'a pas été mis sur la scène, c'est que je m'y suis formellement opposé. J'ai trouvé la spéculation, et elle était fort bonne, peu digne de moi. Plusieurs théatres en voulaient; ç'a été une manie pendant un instant, mais tout est fini maintenant.

Taylor, en sortant de chez moi, avait porté son manuscrit au directeur d'un théâtre indépendant qui vient de s'ouvrir, et l'on annonçait déjà la perpétration de ce mauvais coup, lorsque les héritiers de Flaubert viennent de l'empêcher par un référé.

1er septembre 1888. — Nous avons tous réintégré Paris, et nos réunions du soir, rue Blanche, s'animent chaque jour davantage. Les abonnements viennent et il n'y a pas d'ennuis d'argent pour le moment. On est tout à la joie d'avoir enfin un vrai théâtre. J'ai trouvé à la Villette un bout de magasin et d'atelier prêté par le décorateur Ménessier où quelques ouvriers commencent à préparer les décors des pièces prochaines. Mais je ne veux que des plantations neuves et inattendues, rien des choses courantes. Tout cela malheureusement sera bien cher; en faisant tout de suite jusqu'à l'extrême de notre possible, le succès nous apportera les ressources nécessaires, comme il est arrivé l'hiver dernier.

10 septembre 1888. — M. Georges de Porto-Riche a lu hier aux artistes sa comédie en un acte, que nous jouerons bientôt. Ça s'appellera Marié. Je trouve le titre un peu vaudeville, mais M. de Porto-Riche pense à un autre: la Chance de Françoise.

13 septembre 1888. — L'Odéon a rouvert ses portes avec une adaptation du célèbre roman de Dostoiewsky, de Paul Ginisty: Crime et Châtiment. Paul Mounet y est vraiment admirable.

27 septembre 1888. — Fernand Icres, dont j'avais reçu un acte en vers extrêmement original, que nous devons jouer cet hiver, est mort dans son pays, il y a quelques jours. C'était un grand garçon maigre et fiévreux pour lequel je ressentais une vive sympathie.

3 octobre 1888. — Je suis allé aujourd'hui à Sèvres déjeuner chez Léon Cladel pour parler avec lui d'une pièce qu'il veut bien me donner. Entre ses filles, deux brunes et jolies enfants jouant autour de la table, sous laquelle les poules entrées du jardin picorent les miettes entre nos jambes, le poète, une belle figure de paysan finaude et boucanée, me tient sous le charme des vers ardents et imagés de son Ancien. Il me parle encore d'une autre grande pièce, Ompdrailles, le tombeau des lutteurs, qu'il a en portefeuille. Sans lui rien dire pour le présent, je me promets de la monter plus tard si elle n'est pas trop lourde.

10 octobre 1888. — Nous avons 26.000 francs d'abonnements pour la saison. Ce sont les premiers spectacles assurés, mais il faut qu'il en vienne encore.

13 actobre 1888. — Vidal, dont j'avais joué deux pièces au début du Théâtre-Libre, et que j'ai dû tenir à l'écart, dans une lettre à l'Echo de Paris, parle de « mes petites opérations littéraires et commerciales ». Voilà ce que c'est que de prétendre rester le maître chez soi.

17 octobre 1888. — Nous devons débuter cette année par un spectacle coupé, et, parmi les quatre actes choisis, j'avais mis Marié, de M. de Porto-Riche. L'auteur, assez difficile, incertain, a trop tourmenté ses interprètes, de sorte qu'on ne sera pas prêt et qu'il faut remettre sa pièce à une autre représentation.

18 octobre 1888. — A la suite de l'incendie de l'Opéra-Comique, les commissions officielles se sont préoccupées des mesures de sécurité dans les théâtres. Je suis avisé qu'il me faut ignifuger mes décors; cette prescription m'avait semblé naturelle, mais, aux Beaux-Arts, on a essayé de lier cette question à une autre qui préoccupe fort les bureaux de la rue de Valois. Depuis l'ouverture du Théâtre-Libre, j'ai toujours échappé au visa de la censure, arguant que nos soirées sont privées. Cette thèse, qui ne fut point trop réfutée d'abord par inattention ou négligence des fonctionnaires, a fini par prévaloir et on m'a laissé tranquille jusqu'ici, mais, de temps à autre, on revient sournoisement à la charge, et, cette fois, je suis averti officiellement que nous aurons pour les représentations publiques à solliciter le visa. J'accepte d'autant plus volontiers que cette prescription reconnaît implicitement le caractère privé de nos soirées.

19 octobre 1888. — J'ai pensé à demander chaque fois à un peintre ou à un dessinateur différent d'illustrer notre programme. Cette foisci, Willette m'envoie un merveilleux dessin qui sera, je l'espère, le premier d'une curieuse collection.

20 octobre 1888. — Nous avons inauguré hier la saison dans la salle des Menus-Plaisirs bondée et toute grouillante. Les Bouchers, du pauvre Fernand Icres, ont intéressé. Nous donnions ensuite une bien belle chose traduite de l'italien, Chevalerie rustique, de Verga, et Darzens complétait le spectacle avec une sorte de mystère, l'Amante du Christ.

Chevalerie rustique a été copieusement emboîtée; on a cruellement souligné l'inexpérience d'une pauvre fille, d'une beauté magnifique et douée des dons les plus rares. Dans mon désir d'une mise en scène caractéristique, j'avais accroché, dans les Bouchers, de véritables quartiers de viande qui ont fait sensation, et il y avait pour Chevalerie rustique, au milieu de la place du petit village sicilien où se déroule le drame, un véritable jet d'eau qui a mis la salle en joie, je ne sais pas pourquoi.

Au fond, ce public attiré par le retentissement de notre première saison là-haut, est déjà bien différent des fidèles et des emballés de la premièreheure. Cette tendance à égayer les spectacles ne me désarçonne pas; je ne suis pas d'humeur à nous laisser faire et il faudra bien que nous nous imposions au respect et à l'attention de ces nouveaux spectateurs.

24 octobre 1888. — Paulin Ménier, qui répétait à la Porte-Saint-Martin le Courrier de Lyon, vient de se casser le bras, et Duquesnel a songé à Mévisto pour le remplacer dans ce rôle formidable, ce qui me fait un peu trembler pour lui.

26 octobre 1888. — Il y a du bruit à la Comédie-Française à propos d'une pièce de Jean Aicard, le Père Lebonnard, reçue depuis longtemps et dont les répétitions étaient en train. Mais on a taquiné l'auteur, qui a retiré bruyamment la pièce, que je lui ai demandée tout de suite. Si, probablement, elle n'est guère dans les tendances de la maison, il se fait autour un tel bruit que ce serait un petit événement. Il ne me faut négliger aucune occasion, je le sens bien, de maintenir autour du Théâtre-Libre la curiosité parisienne toujours prête à se lasser. C'est pourquoi le Père Lebonnard était une chose excellente, malheureusement l'auteur, un peu méfiant, tarde à se décider.

27 octobre 1888. — Je sais que mon grand ami Mendès a, depuis longtemps, dans ses tiroirs, une œuvre considérable qui lui est particulièrement chère, un grand drame en vers: la Reine Fiammette, qu'il n'a pu faire jouer, car les théâtres sont fermés pour ces grandes machines coûteuses et de réussite incertaine. Je n'ose pas la demander au poète, car nous n'avons vraiment pas les

éléments nécessaires pour la jouer, et je songe à l'énorme dépense de ces décors et de ces costumes de la Renaissance italienne.

28 octobre 1888. — Mort d'Emile Augier. Dans notre coin, l'auteur des Lionnes pauvres et du Fils de Giboyer était, de toute la génération précédente, le plus respecté, car il fut, dans ses comédies bourgeoises et sociales, l'un de nos précurseurs, et son influence subsiste encore chez beaucoup de jeunes gens. Jusqu'à Becque, il a été l'un des sommets de notre littérature dramatique.

29 octobre 1888. — De plus en plus, le problème se pose pour moi d'échapper aux différentes influences qui s'évertuent autour de la maison. Ces temps derniers, Henry Becque, le vrai chef de file et le maître de tout le jeune mouvement, nous a beaucoup soutenus. Ceci embête quelques-uns de nos amis et notamment Céard qui a je ne sais quelle dent contre le maître des Corbeaux et se livre à une violente sortie contre lui dans la Vie populaire.

Tous, maîtres et élèves, se trouveront là réunis dans un même effort et tendus vers la même nouveauté. Or, dans cette levée d'audaces, on remarque avec impatience la désertion de M. Henry Becque dont l'audace, comme chacun sait, est cependant l'expresse spécialité. A défaut de mieux, M. Becque a cependant daigné accorder au Théatre-Libre sa rare et inutile protection. Il a donné des conseils à M. Antoine, travail plus facile que de lui donner une pièce.

Assurément, il y a du bon dans les observations de M. Becque, réveillant les indifférences et poussant aux chefs-d'œuvre. Que ne suit-il ses précieux avis?

Les chefs-d'œuvre, le Théâtre-Libre les a attendus du signataire de l'Enlèvement, vaudeville sans génie. Il les attend, mais en vain. Si bien qu'on est autorisé à croire que, se condamnant lui-même dans le procès qu'il fait aux autres, M. Henry Becque s'est démesurément occupé de lui, suivant son habitude, quand il a parlé des auteurs célèbres et épuisés.

En tout cas, c'est sans lui que le Théâtre-Libre s'est créé; c'est sans lui qu'il a obtenu des résultats; c'est sans ce révolutionnaire timide, mais patenté, qu'il va continuer au théâtre des Menus-Plaisirs la campagne d'indépendance commencée jadis à l'Elysée-des-Beaux-Arts et au théâtre

Montparnasse.

1er novembre 1888. — J'avais bien flairé juste. Ce soir, Marie Defresne me dit que Mendès est tout chagrin que je ne lui demande pas sa Reine Fiammette. Je dis à l'auteur toutes les raisons pour lesquelles je n'aurais pas osé lui demander, pour deux seules représentations, un ouvrage considérable dont il doit attendre des résultats importants. Mendès, assez touché, me répond: « Oui, mais votre Théâtre-Libre prend une telle importance littéraire, que je tiens pour un devoir, lorsque Zola lui-même vous donne une pièce, d'y tenir le drapeau du théâtre en vers ; désormais, mon cher Antoine, vous avez fait de votre maison un champ de bataille, non seulement pour le public, mais pour les écoles littéraires; vous devez, jusqu'à la fin de l'expérience, tenir la balance égale. Il faut donc me jouer ma Reine Fiammette, en cette saison où vous annoncez la Patrie en danger, de Goncourt, et Madeleine, de Zola.» Je lui réponds que la maison est à lui et que s'il veut se contenter de nos maigres ressources, nous ferons pour le mieux; je sens que je donne une

vraie joie à notre ami, qui la méritait bien pour son dévouement.

3 novembre 1888. — Mendès a une idée bizarre, il voudrait Capoul pour jouer le jeune premier de la Reine Fiammette; je ne suis pas rassuré, il me semble bien que le célèbre ténor, avec son accent toulousain, sera fort dangereux, quelle que soit la curiosité soulevée par ses débuts dans la comédie.

6 novembre 1888. — Louis de Gramont, l'un des journalistes qui m'avaient le plus fort malmené au lendemain de la malheureuse affaire du contrôle à Montparnasse, nous a été ramené par Montégut et nous répétons une pièce de lui où il me semble avoir habilement dosé le vieux théâtre sentimental et les audaces naturalistes.

7 novembre 1888. — La Rolande de Gramont a été, comme je m'y attendais, un succès considérable. Si ce drame romanesque de la fille justicière de son père est assez vieux jeu, il s'éclaire d'un reflet du Hulot de Balzac suffisant à lui donner de la vigueur et de la classe. Odette de Fehl a remporté un énorme succès dans le principal personnage et Luce Colas est vraiment extraordinaire dans une petite bonne.

10 novembre 1888. — C'est bien gros, ce projet d'afficher Rolande publiquement comme Derenbourg et de Gramont le désirent si vivement. Je n'aime pas ces représentations publiques, si lucratives qu'elles puissent être, car c'est fausser

le caractère de notre entreprise. Le jour où le grand public sera librement admis à voir ces spectacles réservés à une élite, nous ne serons plus qu'une scène ordinaire et nous tombons dans les pattes de la censure.

13 novembre 1888. — Albert Wolff, dans sa critique du Figaro, commence son article ainsi: « Crénom de Dieu! foutez-moi la paix, et vive le Théâtre-Libre! » Puis une longue diatribe où il nous assassine en rappelant Lucie Pellegrin, demandant que je remplace les huissiers du théâtre par de vieilles bonnes à qui on donnerait un petit pourboire à la sortie; au fond, le grand polémiste ne m'a jamais pardonné de s'être trompé sur le Théâtre-Libre, en m'écrivant que l'affaire n'intéresserait personne.

14 novembre 1888. — Il a fallu céder, car c'est un merveilleux atout d'être installé régulièrement en plein Paris et il faut bien amadouer Derenbourg, homme pratique, qui ne m'a laissé son théâtre à des conditions si douces qu'avec l'espoir d'en tirer une affaire lucrative, nos représentations publiques. Elles marchent fort bien avec de jolies recettes, mais j'ai bien spécifié qu'elles ne pourraient s'éterniser, car il faut répéter le spectacle du mois prochain, et ces soirées sont les seuls moments où mes camarades soient libres, puisqu'ils travaillent presque tous dans la journée.

17 novembre 1888. — Un bien amusant dessin dans la Vie moderne d'Eugène Rapp: une série

le silhouettes de Sarcey assistant à la pièce de Gramont. D'abord, le célèbre critique est imnobile, benoîtement appuyé sur sa canne, puis, peu à peu, l'inquiétude, l'indignation, la colère e gagnent, et, à la sixième image, il s'enfuit les pras levés au ciel.

22 novembre 1888. — Mendès vient de m'enlever Louise France, il l'a fait engager à la Renaissance pour son opérette Isoline dont la musique est de Messager.

23 novembre 1888. — Les recettes de Rolande sont belles, mais la plus forte partie passe chez notre propriétaire, et ce sont de précieuses ressources dont j'aurais bien besoin pour continuer la saison. Nous eûmes la surprise, hier au soir, de voir arriver le grand-duc Vladimir de Russie attiré par le bruit fait autour du Théâtre-Libre.

Décembre 1888. — Extrait d'une préface récente d'Henry Becque :

Je viens de nommer le Théâtre-Libre de M. Antoine, et je l'ai bien fait exprès. Voilà un directeur vraiment jeune, avec une perception très fine de toutes les choses du théâtre; des auteurs convaincus dont le désintéressement ne fait pas de doute; une troupe pleine d'ardeur qui possède deux qualités inestimables, la simplicité et le naturel; dès que cette maison d'art a été ouverte, le public lettré y est accouru, et il n'y eut de vie dramatique l'hiver dernier que chez elle.

1er décembre 1888. — Porto-Riche s'est enfin décidé; il a redistribué son acte à son goût. Marié est devenu la Chance de Françoise, et accompa-

gnera sur notre programme prochain la Mort du duc d'Enghien, d'Hennique.

12 décembre 1888. — La mort du duc d'Enghien, que nous avons jouée hier soir, est un événement. Non seulement ce drame a paru comme une renaissance, comme un renouvellement de la pièce historique enfin soumise aux méthodes de l'école réaliste, de la reconstitution exacte des milieux et d'une époque, mais la mise en scène a accentué le succès.

Le conseil de guerre du troisième acte, éclairé seulement par des falots posés sur la table, a fait un effet si neuf et si imprévu que tout le monde en parle. J'avais eu, de plus, la veine de découvrir un costumier possesseur d'une admirable col·lection de costumes authentiques qu'il ne loue jamais qu'aux peintres; le mieux était même celui qui a servi à Jean-Paul Laurens pour son célèbre tableau. Tout cela a coûté très cher du reste, mais quel résultat! Les blagueurs habituels ent été matés; au troisième acte, deux ou trois fumistes ayant essayé de blaguer dans l'obscurité, Bauer en a giflé un.

16 décembre 1888. — La grande page illustrée du numéro de la Vie Parisienne de cette semaine est tout entière consacrée « aux femmes qui vont au Théâtre-Libre ». C'est un signe de succès tout à fait caractéristique.

Bien entendu, devant l'énorme retentissement du Duc d'Enghien, Derenbourg a exigé quelques représentations publiques conformément à son contrat. J'ai encore résisté; cependant, comme j'ai dépensé trop d'argent pour la mise en scène, et celle du Duc d'Enghien a été particulièrement coûteuse, je suis inquiet pour l'avenir, cette considération que me fait valoir mon administrateur Chastanet m'a décidé. Mais quel boulet que ces histoires d'argent qu'il faut traîner avec un labeur pareil!

20 décembre 1888. — Dès avant le lever du rideau, il était visible que la première de Germinie Lacerteux serait mouvementée. On s'indignait d'avance que les audaces, les prétendues licences du Théâtre-Libre, fussent accueillies sur une scène officielle. De notre côté, les fidèles se montraient solides et décidés; dans l'orchestre qu'il dominait de sa haute taille, Bauer promenait autour de lui des regards déjà furibonds. Aux fauteuils, encadrés par Albert Wolff et Koning, notoirement hostiles aux Goncourt, je me sentais prêt à tout; les familiers du «Grenier» et de la maison Daudet, aussi bien que les fanatiques du Théâtre-Libre, tous étaient à leur poste.

Porel a monté la pièce avec son grand goût artiste. Les multiples tableaux, véritables lithographies de l'époque avec leurs personnages costumés dans la manière de Gavarni, avaient été

admirablement réglés.

L'accueil du public fut tout de suite sympathique à une Réjane inattendue; l'élégante Parisienne, fagotée dans de pauvres vêtements, était Germinie Lacerteux elle-même. Mais les choses ne tardèrent pas à se gâter; aux murmures vite montés jusqu'aux grondements et aux rumeurs, succédèrent les injures et les siffiets; pas une

fois dans ce charivari, plus ou moins sincère, Réjane ne perdit pied et ne cessa de dominer la salle. Ce fut surtout dans la seconde partie que l'actrice s'est montrée admirable, pendant ce tableau du goûter des enfants servi par la misérable, traînant son ventre douloureux autour de la table. La colère se déchaîna avec une violence stupésiante; les injures pleuvaient sur l'auteur et les artistes; on voulut faire baisser la toile, et les amis de Goncourt eux-mêmes se taisaient, submergés.

21 décembre 1888. — Comme il fallait le prévoir, la presse sur Germinie Lacerteux est immonde.

C'est la curée sur Goncourt. Tout le monde donne de la voix. Henry Bauer, seul, dans son feuilleton fait solidement face et défend l'œuvre. Tout cela me met dans une exaspération qui me rend incapable de travailler et j'ai l'idée, pour répondre à l'attaque dans la mesure du possible, de monter tout de suite à notre prochain spectacle la Patrie en danger, inscrite d'ailleurs à nos programmes cette année.

J'en avise Bauer par ce pneumatique:

## CHER MAITRE,

J'ai cru ce matin utile d'avancer la Patrie en danger. Votre bel article m'a soulagé le cœur, soyez-en remercié mille fois. Je veux donner l'autre pièce avant six semaines, et nous verrons, cette fois, si les gueux imbéciles d'hier soir recommenceront.

Bien à vous.

ANTOINE.

- A minuit et demi, chez Pousset, je ren-

contre Auguste Germain qui me dit avoir, en l'absence de Bauer, dont il est le secrétaire, décacheté mon billet qu'il a inséré dans le courrier du lendemain. Je bondis, car ceci n'était point destiné à être rendu public. Germain me dit que le journal va être tiré; il est une heure et demie du matin, et je me décide à laisser rouler.

— Après la première de Germinie, on a soupé chez Daudet; il y a là une vingtaine d'amis, Scholl, Zola et sa femme, M<sup>me</sup> Ménard-Dorian, etc. Porel et Réjane, que l'on attendait, se sont excusés; Réjane est fatiguée après cette orageuse soirée. Tout le monde, au fond, est soucieux, on s'évertue à rassurer Edmond de Goncourt un peu inquiet. Dans un petit silence, Zola dit: « Goncourt, je bois à vous et à votre frère », et il traîne dans sa voix fluette une émotion qui me gagne, car je songe à cette autre bataille de Renée, au Vaudeville, après laquelle il est resté seul en têteà-tête avec son souper chez Paillard.

22 décembre 1888. — Dans les journaux du soir, l'algarade éclate; je suis fort embêté sans, du reste, songer un instant à reculer d'une semelle. Je vois que même mes amis du Figaro me désapprouvent par ces commentaires dont Prével accompagne l'insertion de ma lettre à Bauer.

« Les gueux imbéciles » sont trois mots d'une impertinence rare. Ils s'adressent à un très grand nombre de Parisiens, qui ont trouvé détestable la dernière pièce de M. Edmond de Goncourt, et qui ne veulent pas, les choses étant ainsi, qu'on érige le goncourisme en dogme. dur, mais il est surtout regrettable que l'homme qui emploie de pareilles expressions soit un directeur-acteur, qui doit le respect au public qui l'écoute et qui le paie.

Du reste, toute la presse se déchaîne, chacun ajoute son mot. Il n'y a plus qu'à faire tête, et je confirme purement et simplement mon attitude par cette lettre à Prével!

Paris, le 22 décembre 1888,

## CHER MONSIEUR PRÈVEL,

Je ne m'attendais pas à l'occasion que vous m'offret d'affirmer tout haut, et en public, ce que tant d'artistes ont dit à l'issue de la soirée de mercredi. Le télégramme que vous reproduisez n'était pas destiné à la publicité, mais je n'en désavoue pas un mot.

Vous savez fort bien que je n'ai entendu parler ni de la presse qui ne manifeste jamais aux premières, ayant le lendemain le droit d'appréciation le plus absolu, ni des lettrés qui devraient exclusivement former le public de ces

soirs-là.

Les « gueux » et les « imbéciles » sont œux qui faisaient non pas du bruit, mais du chahut à la première de Jalousie, qui, le gaz baissé au Théâtre-Libre, faisaient les fumistes dans les coins, et ceux, enfin, qui criaient des injures à M. Dumény, lorsqu'il est venu nommer M. Edmond de Goncourt.

Ceux-là ne sont point des Parisiens ou des lettrés; ils se glissent on ne sait comment aux premières et se donnent le luxe facile d'être laches et grossiers à bon compte.

C'est ce monde-la qu'on devrait expulser; il ne paie pas; il ne comprend pas et il n'a rien à faire la, où les artistes

sont entre eux.

C'est donc contre ceux-là que j'ai protesté, et je vous remercie sincèrement de me procurer l'honneur d'exprimer mon indignation en face de l'outrage fait aux lettres et à l'art dramatique, en la personne du grand écrivain qui a signé Germinie Lacerteux.

Bien à vous, Antoine.

23 décembre 1888. — Cela marchait trop bien, me voici sur le dos cette histoire de Germinie, et malgré le retentissement de la Mort du duc d'Enghien, mon pauvre Théâtre-Libre est bien en danger. Nous avons soulevé des passions littéraires que l'on attise sournoisement. Nos adversaires poussent à la roue pour organiser, lors de notre prochaîne soirée, un scandale où la maison sombrerait; on parle d'exiger des excuses, à mon entrée en scène, pour les prétendues injures proférées dans ma lettre contre le public et la presse. Nous verrons bien; en tous cas, je ne céderai pas, et je fermerai, s'il le faut.

27 décembre 1888. — C'est décidément sérieux : dans le même numéro du Figaro, hier, je suis houspillé trois fois: par Albert Wolff, d'abord, naturellement, puis dans les Nouvelles à la main, enfin dans l'article d'Albert Millaud, qui fait la psychologie des « gueux imbéciles ». Un peu inquiet, je fais visite à Francis Magnard, qui m'a toujours témoigné tant de bienveillance, souvent même contre certains de sa maison. L'excellent homme, fort amusé, me rend courage en se moquant de moi. « Comment, vous êtes engueule trols fois, en première page du Figaro, le même jour, et vous vous plaignez. » Et il m'explique que j'ai fourré un bâton dans un nid de guèpes en prenant ainsi violemment parti pour les Goncourt, qu'il y a là-dessous des histoires dont je ne me doutais pas. J'apprends qu'un grand salon littéraire fait campagne contre les commensaux et les fidèles de Saint-Gratien et de la princesse Mathilde.

130

Et toujours les amis de Goncourt, qui n'ont déjà été pas bien brillants à la première de Germinie, gardent un silence que je trouve vraiment trop prudent.

28 décembre 1888. — Il y a depuis quelque temps des symptômes de refroidissement du côté de Bauer; deux ou trois fois il a essayé d'intervenir dans nos affaires, sans que j'aie paru en tenir compte. Par surcroit, un de ses confrères, Louis Besson, de l'Evénement, bataille aussi pour nous avec beaucoup d'ardeur. Je ne pouvais songer à demander à Bauer un coup de main pour sortir de cette aventure des « gueux imbéciles », car il en était, en somme, un peu l'auteur, ce que, pour rien au monde, je n'aurais voulu lui reprocher; j'ai donc eu recours à Besson, à qui j'ai écrit un mot pour qu'il le publie, et c'est le feu aux poudres, l'Echo de Paris me tombe dessus, prenant même son confrère à partie. Joie de la galerie, enchantée de me voir perdre un appui. Mais, autres surprises de la vie littéraire, Sarcey, qui, je le sais, était comme Henry Fouquier, assez agacé de l'influence qu'il supposait à Bauer chez nous, enchanté de cette espèce de rupture, prend ma défense avec une bonhomie narquoise et savoureuse.

— Exécution de Prado. Méténier, qui est le chien du commissaire de police du quartier de la Roquette, m'emmène à cette sinistre cérémonie, qui me guérit pour toujours de ma curiosité malsaine.

30 décembre 1888. — M. de Goncourt, resté silencieux pendant les jours qui ont suivi les polémiques de Germinie Lacerteux, m'envoie un petit mot sur sa carte, et je lui fais visite à Auteuil. Sa vieille Pélagie me dit que le maître, souffrant, est couché en haut, mais qu'elle est prévenue de me faire monter. Au premier, dans sa chambre assez obscure, dont les volets sont tirés, M. de Goncourt est couché, un peu sommeillant. Il me dit rester volontiers au lit des journées entières, et que, ces temps-ci, tout ce bruit lui a donné la fièvre. Mon arrivée qui lui apporte un peu d'air de Paris et les histoires que ie lui raconte sur les événements de ces jours derniers. lui rendent un peu d'animation. A propos de Germinie, il me parle longuement de son frère, trouvant que nos mœurs littéraires actuelles ne ressemblent guère à celles du temps d'Henriette Maréchal. Il me dit qu'après cette pièce et les tumultes de sa représentation à la Comédie-Française, l'animation fut intense dans la jeunesse des écoles, et que, même, des élèves de l'Ecole polytechnique, qui tenaient pour son frère et pour lui, se battirent en duel. Et je démêle encore chez le vieillard une espèce de douloureux étonnement à propos de ceux de son Grenier restés plus silencieux que je ne l'aurais souhaité: M. de Goncourt le constate avec une amertume un peu hautaine que je suis bien obligé d'approuver intérieurement.

.

•

•

## 1889

8 janvier 1889. — Mendès est vraiment un noble et courageux ami. C'est la Reins Fiammette qui figure au programme de la représentation prochaine. Il pourrait être embêté et nerveux de voir sa pièce passer en un moment où il risque de supporter l'irritation, soigneusement entretenue contre moi, et comme je lui en dis tous mes regrets, c'est lui qui me réconforte et m'encourage.

17 janvier 1889. — La soirée de la Reine Fiammette n'a pas été aussi dure que je le redoutais. La presse, respectueuse pour Mendès, n'est pas meurtrière pour nous. J'étais prévenu depuis longtemps que l'on me ferait payer dans cette soirée l'affaire des « gueux imbéciles ». On devait m'obliger à faire des excuses au public en entrant en scène. Au lever du rideau, je n'en menais pas trop large, car j'attaquais la première scène devant une salle assez bruyante. Mais, au lieu des sifflets que j'attendais, des applaudissements et un: bravo Antoine! partis de la loge d'Alphonse Daudet, ont arrêté toutes velléités de chahut. Les

nerfs du public se sont déchargés sur le pauvre Capoul, dont l'accent toulousain a déchaîné un emboîtage véritablement odieux. De temps à autre, du reste, les beaux vers de Mendès et la vaillance de Marie Defresne reprenaient l'auditoire, mais la pièce trop longue — six actes traînait vraiment. Je passais à peu près inaperçu, au milieu de tout cela, et j'étais arrivé sans encombre à la dernière scène de mon rôle avec l'espoir d'échapper à la bourrasque; mais comme, aux derniers vers, je me glissais sournoisement vers la porte du fond, quelques-uns ayant senti que je ne reparaîtrais plus, des coups de sifflet m'arrivèrent dans le dos, juste comme je m'escamotais prestement. Le pauvre Capoul, qui a été charmant et courageux, est désolé; et moi-même au fond, bien désemparé, car j'ai consacré jusqu'à mon dernier sou pour une mise en scène et des costumes encore insuffisants; c'était une folie; je l'avais bien prédit à Mendès, mais il est si beau joueur qu'au lieu de se plaindre il m'a remercié par une longue et chaleureuse lettre qui m'a été au cœur.

19 janvier 1889. — Je suis assez malmené personnellement dans la presse de Fiammette; je m'y attendais bien, et je m'en fiche. On s'attaque surtout à mon costume, assez mal porté, j'en conviens, son exactitude a déconcerté le public, habitué dans les pièces historiques aux défroques d'opéra. On fut surtout étonné de me voir entrer avec une grande épée à la main maniée comme une canne, détail absolument exact et copié sur nombre d'estampes et de portraits d'époque.

22 janvier 1889. — On vient d'interdire au Gymnase l'Officier bleu et Koning pousse des hurlements. Je ris dans ma barbe; ces messieurs approuvent assez la censure, et il est bien amusant que, de temps en temps, le bout du bâton arrive sur leurs épaules. Du reste, Koning, emplissant la presse de ses doléances, ne manque pas de prétendre que tout cela, c'est la faute du Théâtre-Libre.

28 janvier 1889. — Nous nous promenions hier soir avec Ancey sur les boulevards, dans la foule, tandis qu'on attendait les résultats de l'élection Boulanger à Paris. Nous sentions que la capitale était prête à toutes les folies, et je n'aurais pas été surpris, en me réveillant, d'apprendre quelque bouleversement. Mais les hommes vraiment énergiques paraissent heureusement faire défaut dans l'entourage du général.

1er février 1889. — Nous avons donné les Résignés, d'Henry Céard. La pièce a paru grise, avec pourtant de solides qualités; Vitu déclare qu'après avoir écouté, avec une attention soutenue, les trois actes de M. Henry Céard, il en est à se demander ce qu'il a voulu faire, et à conjecturer qu'il ne le sait pas très bien lui-même. Pessard, dans le Gaulois, est dans la même note, mais la gauche de la critique rend justice à l'auteur. Je crains que Céard, qui comptait sur son œuvre travaillée depuis des années, ne gagne à l'aventure un redoublement de sa misanthropie habituelle.

- 5 février 1889. Le retentissement de la Mort du duc d'Enghien a été tel que l'impresario anglais Mayer, qui conduisit jadis la Comédie-Française à Londres, m'a proposé d'y aller donner une série de représentations. Il paie largement, exigeant que les plus petits rôles soient emmenés, avec la mise en scène exacte et les costumes de Paris. C'est un gentleman affable et correct, la main très large, avec lequel les affaires sont vraiment agréables. Nous avons donc traversé le détroit. Nous jouons depuis hier au Royalty, devant des salles extrêmement élégantes. Je profite de mes journées pour courir Londres que je ne connaissais pas.
- 9 février 1889. Notre camarade Mayer, qui a eu un succès personnel dans les Résignés, part rejoindre Coquelin pour une tournée en Amérique.
- 10 février 1889. J'ai laissé filer tout le monde en avant et je suis resté ici, pour voir à loisir le fameux Lycéum d'Irving, où j'ai passé la soirée d'hier. On donnait Macbeth, avec Mile Ellen Terry et Irving lui-même. Je ne me suis point émerveillé de ce grand acteur, qui me semble un Taillade avec moins de flamme, mais, ce qui est incomparable, c'est sa mise en scène dont nous n'avons guère la notion en France. L'acte du réveil du manoir, surtout celui du banquet et de l'apparition du spectre, sont des chefs-d'œuvre, avec des éclairages dont nous ne nous doutons pas encore chez nous.

18 février 1889. — La Chance de Françoise, de Porto-Riche, est jouée maintenant au Gymnase en spectacle public, avec une reprise de Monsieur Alphonse. Au fond, Koning croit faire du Théâtre-Libre, mais, déjà, dans les couloirs, on trouvait, paratt-il, la pièce de Dumas un peu démodée, et je crois bien que nous y sommes pour quelque chose.

19 février 1889. — Nous avons lu ce soir, rue Blanche, la Patrie en danger; il y a là dedans un magnifique essai de drame historique, qui dormait depuis trop longtemps dans le livre. Edmond de Goncourt, heureux de cette revanche, assiste à la lecture, faite tantôt par Hennique, tantôt par moi. Les interprètes paraissent étonnés que je m'engage dans une aussi grosse entreprise de mise en scène. Je suis décidé à faire, pour l'acte de la mairie, un essai de figuration sensationnel.

20 février 1889. — Une interview de Zola, auquel on est allé demander s'il était vrai que je jouerais une pièce de lui.

Ce Théatre-Libre a d'ailleurs l'avantage d'avoir pour directeur un artiste de talent, convaincu, intelligent, M. Antoine. Il convient cependant de ne pas lui attribuer, à lui seul, le succès de cette tentative. Le vrai, c'est qu'il est venu à l'heure propice. Hier, il aurait peut-être succombé; il est permis de croire que demain il n'aurait pas réussi. Il est venu aujourd'hui. Il est porteur d'une idée, et, de même que tout réussit au général Boulanger, même les fautes qu'il peut commettre, de même l'étoile de M. Antoine le protège,

En ce moment, au lendemain de Germinie Lacerteux, il donne une preuve de science théatrale et de courage en

montant la Patrie en danger, ce drame qui, écrit en 1866,

n'a pas encore vu le jour.

En résumé, ce que je considère comme certain, c'est que, grâce au Théâtre-Libre, une évolution tend à se produire en faveur de notre nouvelle école dramatique, que l'influence de cette école se fait sentir de plus en plus dans le public, et que le temps n'est pas loin où une légion de jeunes auteurs la vulgariseront sur les autres scènes parisiennes.

- 22 février 1889. Ce qui est amusant, c'est que l'aventure de Monsieur Alphonse se reproduit avec la reprise de Marquise, de Sardou, au Vaudeville. Lemaître dit que cette soirée lui a laissé une impression des plus mélancoliques. J'ai comme une idée qu'Ancey, Jullien, Salandri et d'autres de chez nous sont pour quelque chose là dedans.
- 12 mars 1889. Ce matin, je trouve dans le Figaro, sous le titre : « les Procédés de M. Antoine », un violent article de Félicien Champsaur qui se plaint de ce que je n'ai pas acceuilli la Gomme, une pièce qu'il m'avait apportée; et, bien entendu, derrière lui, c'est encore toute une ruée.
- 16 mars 1889. A une répétition de la Patrie en danger, Goncourt, heureux comme un enfant, semblait, à côté de moi, prêt à applaudir dans le noir de la salle. Et comme l'acte de Verdun finissait, il me dit : « Oh! si ces bougres ne trouvent pas ça bien, qu'est-ce qu'il leur faut? »
- 18 mars 1889. Nous achevons de terribles répétitions de la Patrie en danger. Cette énorme

machine a donné beaucoup de mal et coûté beaucoup d'argent; cependant, ce soir, M. de Goncourt était content, et sa joie de voir enfin sur la scène une œuvre qu'il a toujours chérie m'a payé largement : il y aura un effet très saisissant de mise en scène au troisième acte, dans la salle de la mairie de Verdun. J'ai repris le procédé du Duc d'Enghien, l'éclairage par le haut, avec des lampes éclairant la foule grouillante, vraiment, à un moment, cela a été tout à fait beau et j'ai eu quelque fierté à en voir passer la sensation sur la figure du maître. Dans un décor assez petit, j'ai fait couler, par une seule porte, près de cinq cents figurants, qui filtraient lentement, comme une marée sournoise, finissant par tout submerger, depuis les meubles jusqu'aux personnages, et dans cette pénombre, avec les lueurs tombant de place en place sur une foule grouillante, l'effet était extraordinaire.

20 mars 1889. — Céard est bien méchant pour la Patrie en danger et, lorsque l'on est au courant de sa brouille avec Edmond de Goncourt, on ne peut qu'être peiné du chagrin que doit éprouver le vieux maître d'Auteuil à la lecture de cet article du Siècle où l'ancien adaptateur de Renée Mauperin porte les coups les plus ingénieusement cruels aux endroits qu'il sait les plus sensibles au vieillard.

A cette époque, les deux frères ont déjà publié les Mattresses de Louis XV, la Femme au dix-huitième siècle, la Société française pendant la Révolution et le Directoire, des études curieuses assurément par la minutie des détails accumulés, mais qui sont moins des livres d'histoire au

sens étendu, philosophique et humain du mot que de littéraires catalogues de leur collection particulière. Egoïstement, l'histoire, ils l'ont réduite aux livres qu'ils avaient achetés, aux tableaux qu'ils avaient en leur possession, tenant volontiers pour négligeables et non avenus les documents de tout ordre dont ils n'étaient pas les jaloux propriétaires. En même temps, se trompant avec une véritable recherche de coquetterie, se trompant sur le sens d'une phrase de Michelet dans la préface de son volume sur la Régence, ils affectent de prendre pour un décisif brevet d'historiens une déclaration qui, tout en rendant justice à l'ingéniosité de leurs esprits, en dénonce subtilement l'irrémédiable étroitesse, et s'emploient de toute leur plume à tourner en compliment une appréciation plutôt dure qui, tout en rendant hommage à leur petit savoir, laissait entendre cependant que co savoir n'allait pas toujours sans quelque confusion et sans quelque inexactitude. N'importe, en 1866, MM. Edmond et Jules de Goncourt, forts surtout de leur opinion personnelle, peuvent se croire les seuls dépositaires de la science complète sur les événements et les hommes du xviiie siècle, et, parce qu'ils ont fort artistiquement décrit les menus côtés d'une époque dans un accès d'illusion que son ingénuité même rend respectable et touchante, il leur est permis d'imaginer que, cette époque, ils l'ont pénétrée jusque dans ses plus intimes profondeurs.

25 mars 1889. — La presse de la Patrie en danger n'est pas trop bonne. On parle des Goncourt avec respect, certes, mais leur drame a été jugé ennuyeux. Sarcey me chicane beaucoup sur la façon dont j'ai réglé les scènes de foules à l'acte de Verdun. En somme, il finit sur un couplet qui rend hommage aux Goncourt. Ce qui me fait le plus de peine, c'est de voir Céard faire chorus avec les adversaires du maître dont il fréquenta le Grenier et après avoir été l'un de ses exécuteurs testamentaires. A la suite d'une discussion sur une Renée Mauperin tirée par lui du roman pour l'Odéon, on s'est brouillé; j'ai une grosse tristesse de voir des hommes de cette valeur et de ce talent se conduire d'une façon aussi injuste et passionnée. Au reste, M. de Goncourt n'est pas plus raisonnable que Céard; un jour, il disait en parlant de lui, avec amertume: « Il m'a tout pris, jusqu'à mes gilets. »

26 mars 1889. — Derenbourg, emballé par le dernier spectacle, me tourmente pour donner quelques représentations publiques de la Patris en danger. C'est une folie, des frais de figuration, un embarras, un ralentissement de nos travaux habituels, qui ne peuvent être compensés par des recettes; malheureusement, M. de Goncourt, qui a entendu parler du projet, a insisté si fort qu'il a bien fallu courir cette imprudente aventure.

28 mars 1889. — On a joué la Patrie en danger, devant le public; recettes fort maigres, une perte pour Derenbourg défrisé, une déception pour M. de Goncourt et, pour moi, des embêtements matériels à n'en plus finir. Désormais, je ne me laisserai plus faire aussi facilement, les gens ne sont pas raisonnables.

15 avril 1889. — Zola arrive tard, ce soir, à la répétition de sa Madeleine. En se laissant un peu lourdement tomber sur le grand divan rouge de la salle, il conte avoir fait dans la journée, sur une locomotive, le trajet de Paris à Mantes pour un livre (1) qu'il a en train; et il se plaint que la trépidation lui ait cassé les jambes.

<sup>(1)</sup> La Bête humaine,

22 avril 1889. — La Comédie-Française vient de reprendre Maître Guérin, d'Augier, où Got est admirable. Je pense encore que le mouvement du Théatre-Libre n'est pas étranger à la hardiesse avec laquelle on est revenu au dénouement primitif de l'œuvre.

25 avril 1889. — En achevant sa lecture de l'Ancien, Léon Cladel m'avait dit : « Voyez-vous, au Théâtre-Libre, vous parlez toujours un peu bas. Ces vers-là, il faut que ce soit gueulé à pleins poumons. »

1er mai 1889. — Nous donnons ce soir la Madeleine, de Zola, tirée de son roman Madeleine Ferat. Zola l'écrivit à vingt-cinq ans, alors qu'il était employé à la librairie Hachette, et il promena inutilement la pièce dans tous les théâtres parisiens.

3 mai 1889. — Porto-Riche m'a invité à déjeuner, me disant : « Je vais vous présenter à un député de mes amis récemment élu, et qui de-

viendra quelqu'un.»

C'est Léon Bourgeois, en effet nouvellement envoyé à la Chambre par la Marne. Il parle bien et beaucoup, avec une éloquence un peu facile, et tout de même différente du « ton » de nos milieux artistes.

Porto-Riche porte son nom somptueux avec mélancolie; il est pauvre, dit-il, malgré le bel appartement qu'il habite faubourg Saint-Honoré, et, comme je regarde les armes qui ornent son cabinet, il ajoute: « Regardez-les bien; surtout cette

salade, une merveille que vous ne reverrez plus, car je vais être obligé de la vendre », oubliant que l'année précédente, il disait la même chose au

sujet de ces beaux bibelots.

Porto-Riche, comme beaucoup d'auteurs de ces nouvelles générations, craint de passer pour un amateur riche, et parle sans cesse de sa gêne contrastant plaisamment avec l'aisance et l'élégance qui l'entourent.

4 mai 1889. — Dans la dernière soirée, c'est évidemment les Inséparables, d'Ancey, qui ont tout emporté; le succès est très grand, la pièce a été applaudie, d'acte en acte, de scène en scène, de mot en mot, comme dit Vitu, bien qu'il n'ait jamais entendu, à ce qu'il dit, rien de plus attristant et de plus répulsif; l'Ancien, de Léon Cladel, qui avait ouvert le feu, était une œuvre de jeunesse et elle a été accueillie comme telle, avec beaucoup de respect.

5 mai 1889. — Dans une interview, Zola dit qu'il est tout surpris de la bienveillance relative de la critique à propos de sa *Madeleine*, et qu'il n'a pas été habitué à ces ménagements.

6 mai 1889. — Henry Bauer, dans sa chronique de ce matin, d'ailleurs fort chaleureuse, termine en disant: « S'il veut continuer à prospérer, le Théâtre-Libre sera naturaliste ou ne sera pas.'»

Je ne suis pas tout à fait de cet avis. Je pense qu'une formule trop étroite serait la mort, et que, au contraire, il faut nous tenir prêts à accueillir largement tout le monde. Je sens très bien que, déjà, rue Blanche, nous tournons à la petite chapelle; les anciens du Théâtre-Libre s'inquiètent de mon éclectisme. C'est un tournant délicat pour moi; il me faut manœuvrer entre Bauer, prêt à se montrer de mauvaise humeur parce qu'on ne l'écoute pas assez, et l'emprise de Mendès, plus habile et plus insinuante, mais non moins dangereuse. Zola, qui sait l'énorme ascendant qu'il pourrait exercer sur moi, évite toujours soigneusement d'intervenir, et pourtant, il est en ce temps, où je suis entouré d'écrivains et d'hommes considérables, le seul que je sente le plus grand et le plus clairvoyant.

10 mai 1889. - Goncourt m'a fait l'autre jour le grand honneur de m'inviter officiellement à ses dimanches du Grenier; cependant, l'ai décliné son invitation, et comme il me pousse à lui dire pourquoi, je lui rappelle que l'année dernière, un soir, chez Daudet, on parlait de Porel devant moi, fort aimablement, mais avec l'espèce d'ironie voilée que je distingue toujours chez les auteurs s'occupant de leurs comédiens. Quelqu'un rappelait certaine soirée où Porel, assis au piano, leur avait longtemps parlé musique, chantonnant et jouant sous l'amusement discret de l'assemblée, et je dis à Goncourt que cette petite lecon n'a pas été perdue ; ce soir-là, je me suis juré de toujours rester à ma place, et que moi, on ne me ferait jamais asseoir « au piano ». Il y a en effet, chez les auteurs dramatiques, une sorte de franc-maconnerie contre les directeurs et les comédiens : j'imagine une revanche inconsciente de la tyrannie souvent un peu lourde qu'ils subissent au cours des répétitions de leurs pièces.

15 mai 1889. — Le critique du Gaulois, Hector Pessard, une espèce de sous-Sarcey, sans grand éclat, mais de solide bon sens bourgeois, me dit l'autre soir à une générale en me prenant gentiment par le bras: « Mon cher Antoine, Stoullig m'a demandé la préface de ses prochaines Annales et votre Théâtre-Libre me paraît le sujet qui s'impose cette année. Comme je voudrais tout de même faire quelque chose d'assez complet, il devient indispensable que nous en causions. Venez donc déjeuner demain matin à la maison. »

Me voici donc chez lui, rue Blanche, dans un bon petit logement, cordialement accueilli à sa table. J'ai dû, en arrivant, m'intéresser obséquieusement à une jeune guenon, aussi grande qu'une petite fille, vraiment presque génante, et la bête tourne autour de notre table dans l'amusement

affectueux des maîtres de la maison.

J'ai préparé à l'adresse de Pessard toutes les considérations possibles pour le rallier à notre cause; je rêvais, en venant, une espèce de conquête de ce bourgeois intransigeant sur le théâtre nouveau, qui nous éreinte copieusement à chaque

spectacle.

Comme je bavarde longuement, je ne m'apercois point que le singe, approché de moi, vole
dans une de mes poches un flacon d'ammoniaque
dont j'use pour un rhume, et tout à coup, après
en avoir avalé le contenu, la bête tombe à la renverse avec des cris presque humains, une attaque
de nerfs qui bouleverse toute la maison, coupant

le déjeuner qui s'achève dans le trouble de Pessard, inquiet sur la santé de son animal.

20 mai 1889. — Hier, en allant aux Menus-Plaisirs voir Derenbourg pour régler notre prochain spectacle, j'ai eu la curiosité de pousser la porte de la salle où l'on répétait le Chien de garde, un nouveau drame de Jean Richepin. Le poète, assis à la petite table de l'avant-scène, faisait répéter Taillade; je me suis attardé à regarder l'acteur minutieux, tatillon, jamais content, reprenant certaines répliques jusqu'à cinq ou six fois. Et, dans la surprise de ce travail secret, le grand tragédien ne m'avait jamais paru plus beau, avec l'éclairage de la « servante » modelant son masque magnifique.

25 mai 1889. — Cette fin de saison est dure, je la verrai finir avec soulagement. Nous nous endettons, ce n'est qu'en ouvrant tout de suite l'abonnement de la saison prochaine, ce qui est une manière d'emprunt, que nous arriverons au bout.

1er juin 1889. — Il y a dans la presse, depuis six mois, une question Lebonnard, quatre actes que Jean Aicard avait fait recevoir à la Comédie-Française. Tout le monde était emballé, mais une fois les répétitions en train, les tribulations ont commencé. Les acteurs du Français se sont aperçus, paraît-il, que la pièce était loin d'être au point. Toute une lamentable histoire, les interprètes rendant successivement leurs rôles, si bien qu'un jour Aicard, brisant les vitres, l'a

retirée. Tout de suite, j'avais offert le Théâtre-Libre au poète qui, enfin, vient de se décider à accepter notre hospitalité.

3 iuin 1889. — Nous avons donné, en dernier spectacle, une délicieuse et émouvante pièce d'un jeune Russe, le comte Stanislas Rzewuski, qui est une physionomie bien curieuse. Inscrit l'un des premiers parmi les abonnés du Théâtre-Libre, il fréquente volontiers rue Blanche. C'est l'un des hommes les plus avertis sur la littérature actuelle de l'Europe et, fixé à Paris, il y dépense au jeu une fortune considérable. On conte qu'en taillant au baccara dans les grands cercles, il donne des cartes en continuant de lire l'un des innombrables bouquins dont sa poche est toujours bourrée. Avec son Comte Witold, qui a beaucoup plu, nous avons joué la Casserole, de Méténier, mais ce genre s'use. On avait commencé la soirée par une adaptation d'Ernest Laumann du Cœur révélateur, d'Edgard Poe, qui a fait un certain effet.

5 juin 1889. — Jean Jullien a fondé, avec quelques amis, une revue hebdomadaire, Art et Critique, dans laquelle il se propose de défendre nos idées et celles de la jeune génération.

10 juin 1889. — Dans son petit pied-à-terre de la rue Madame, Jean Aicard me lit son fameux Lebonnard. Dès les premières scènes, je sens une pièce un peu trop école du bon sens pour le Théâtre-Libre, mais, après le bruit fait autour d'elle et sa rupture publique avec la Co-

médie, je crois devoir l'accueillir chez nous, en dépit des moues certaines de l'entourage.

Du reste, la chose est théatre, comme dit Sarcey, et si les vers en sont volontairement plats, les théories qu'Aicard se propose de développer publiquement avant la première et un prologue satirique, une espèce de tableau des répétitions de la pièce à la Comédie, donnéront à la soirée une allure très « en avant ».

L'auteur lit d'une belle voix chaude et chantante de Méridional. A certain moment, je le vois à genoux sur le tapis devant moi, son manuscrit à la main, jouant sa pièce avec toutes les ficelles d'un acteur consommé et je sens la justesse du mot de Got: « Vous avez fichu le comité dedans, vous lisez trop bien. »

13 juin 1889. — Félicien Champsaur, dans une chronique de ce matin, se plaisant à imaginer une espèce de cortège de la littérature actuelle, propose de me hisser sur une voiture de vidange à vapeur!

15 juin 1889. — Les directeurs des théâtres parisiens se plaignent que l'Exposition, ouverte le soir, leur enlève beaucoup de spectateurs.

Mévisto, peut-être moins sage que moi, vient d'accepter une proposition de Porel pour entrer à l'Odéon.

20 juin 1889. — Comme nous nous préoccupions avec Jean Aicard de la distribution de son Père Lebonnard, je lui ai parlé de ce garçon rencontré à Grenelle pour le rôle que devait créer Le Bargy. Et ce matin, sur une adresse que m'a donnée le père Hartmann, je grimpe jusque chez Grand, dans un petit logement de ce quartler perdu de Montparnasse, pour tomber sur mon futur jeune premier, en bras de chemise, qui saute de joie à la nouvelle que je lui apporte.

Juillet 1889. — Dans l'ensemble, cette saison ne me paraît pas valoir la précédente. Certes, les Inséparables, d'Ancey, sont, avec le Duc d'Enghien, des morceaux importants, mais les poètes, à qui j'ai largement ouvert les portes, n'ont rien apporté au fond. L'Echéance, de Jean Jullien, n'est qu'une carte de visite après la Sérénade si originale et si neuve; Rolande, c'est du théâtre courant assaisonné à la sauce de la maison et les Résignés, de Céard, ne sont pas assez « théâtre ». Les trois actes de Zola et la Patrie en danger furent plutôt des curiosités littéraires, précieuses à cause des grands noms de leurs auteurs. Je commence à percevoir que le Théâtre-Libre va subir des courants nouveaux; seulement, je me demande si la production sera suffisante pour assurer une campagne suivie et féconde.

1er juillet 1889. — On se dispute beaucoup autour de la tour Eiffel. Beaucoup d'artistes crient à la laideur de cette étonnante et gigantesque chose; je crois que, avec le temps, tout cela s'apaisera et qu'au contraire, on apercevra la grandeur de cette première réalisation de l'esthétique du fer. Il y a des jours où, dans l'air

parisien, la tour prend des légèretés et une élégance admirables.

10 juillet 1889. — On parle de moi dans les journaux pour la croix! Une partie de la presse s'émeut déjà, et à mon avis, avec raison; j'ignore qui a inventé cette histoire, qui, du moins, aura l'utilité de me renseigner sur les sympathies que j'inspire. On avait même reproduit à ce sujet des propos assez déplaisants tenus par Saint-Germain et Tessandier; Saint-Germain envoie une rectification des plus aimables, mais, tout de même, nous voici en vacances, et on devrait bien me foutre la paix jusqu'en septembre.

20 juillet 1889. — Avec Ancey, nous passons cet été dans une petite auberge isolée, au fond de la baie de Douarnenez. Ancey travaille à son Ecole des veufs et moi à ma saison prochaine. Ajalbert est venu nous retrouver; ce sont des vacances délicieuses qui le seraient bien davantage si je n'étais vraiment bien à court d'argent.

Tout à l'heure, en allant jusqu'à Douarnenez chercher mon courrier, à la poste restante, j'ai eu la surprise de trouver une lettre d'Alphonse Daudet, venant de Champrosay, qui me dit : « Mon cher Antoine, je suis ici avec Goncourt, et nous songeons que nous n'avons pas encore retenu notre loge pour l'hiver prochain. » Il y a un mandat de trois cents francs dans l'enveloppe. Je suis touché profondément de cette délicate clairvoyance de Daudet, qui a dû savoir, par quelqu'un, combien la vie est difficile pour moi en été.

26 août 1889. — Comme je le prévoyais, la préface d'Hector Pessard, pour les Annales du théâtre et de la musique, est assez dure; il me reproche de n'avoir pas encore régénéré le théâtre. En trois ans! Et, d'ailleurs, je n'ai jamais entendu ni promis de régénérer quoi que ce soit. Enfin, pendant vingt pages, c'est la plus belle volée de bois vert qui, du reste, amène des protestations, et Lemaître lui-même reproche à son confrère de ne pas apercevoir que, dans beaucoup de pièces jouées par nous, il y avait quelque chose qui manquait à la plupart des œuvres bien faites qu'on donnait à la même heure sur les scènes régulières.

1er septembre 1889. — Mort de Villiers de l'Isle-Adam, qui vivait depuis longtemps très retiré, sans que l'on puisse même savoir où il habitait. Du reste toute la littérature salue le grand écrivain.

2 septembre 1889. — Au fond, ce Père Lebonlard, que nous commençons à répéter ces joursi, fera chez nous une étrange figure à côté de Ecole des veufs, du Duc d'Enghien, de la Sérélade. Aicard dit avoir fait œuvre neuve en créant le la poésie bourgeoise,

Je veux du bœuf saignant et des œufs à la coque.

nais la pièce n'est pas dans notre ligne. Autour le moi, on me fait grise mine pour la réception le cette pièce; j'explique qu'il était excellent 'ouvrir nos rangs à un des benjamins du théâtre officiel, que son accès de révolte est un appoint que nous devions utiliser dans la lutte. Du reste, Aicard a composé une sorte de prologue où il dira au public, avant la représentation, tout ce qu'il faut. C'est une répétition à la Comédie-Française avec, en scène, l'administrateur, les acteurs, et il y a enchâssé les mots les plus amusants lachés par les comédiens.

10 septembre 1889. — Aicard vient de me lire son prologue de Lebonnard, tout à fait courageux, dont l'annonce a soulevé une curiosité intense. Je le distribue à mes acteurs qui se feront les têtes des sociétaires; ce ne sont pas les frais de décors qui nous ruineront, car la scène représente le plateau nu avec le simple mobilier et le guignol des répétitions.

15 septembre 1889. — Ce qui m'intéresse surtout dans l'Exposition actuelle, c'est tout ce qui peut se rapporter au théâtre; je passe quelques soirées à l'esplanade des Invalides; une troupe d'acteurs annamites y donne des représentations d'un intérêt extraordinaire. Rien dans le local ne rappelle nos aménagements occidentaux; une simple estrade, pas de rampe, des tables et quelques chaises seulement, avec un orchestre enragé auquel il faut d'abord s'habituer. Mais ceci fait, l'impression est saisissante. On passe vite sur le nasillement, les mélopées gutturales des comédiens costumés et peinturlurés splendidement; on finit par suivre le drame avec autant d'intérêt et d'émotion qu'une pièce française. Ce sont de grandes épopées, des histoires natioiales durant plusieurs heures sans accessoires, ans meubles; l'autre jour, un acteur, échappé l'une cage où il avait été enfermé pendant des innées, et déraidissant peu à peu ses membres inkylosés avec une mimique admirable, donnait l'impression d'une fuite éperdue à travers les izières, et encore un autre figurant un dieu, mi-homme, mi-singe, était bien ce que j'ai vu le plus stupéfiant.

3 octobre 1889. — Claretie est fort inquiet de ce prologue annoncé au Théâtre-Libre; il fait dire à Aicard que cette manifestation doit nécessairement amener la rupture définitive avec la Comédie.

Aicard répond publiquement à cette lettre, disant que c'est une faute de le menacer de représailles.

9 octobre 1889. — Toute cette histoire de Lebonnard emplit les journaux depuis quinze jours; ce sont des vers, des chroniques, des fantaisies où tout le monde, du reste, en prend pour son grade; Sarcey s'emploie à parer les coups et à sauver la face à sa chère Comédie-Française.

12 octobre 1889. — A la Comédie, la rentrée de Coquelin aîné comme pensionnaire, après sa récente fugue pour de fructueuses tournées, jette la discorde; mais Coquelin a un tel prestige sur le public qu'il reste le maître de la situation. Cependant, le tapage est gros autour de la Maison et il vient mal à propos à l'instant où, dans le

prologue de Lebonnard, nous allons attirer l'attention sur le Comité.

15 octobre 1889. — Aicard, à la répétition, me montre un petit mot que Got avait laissé chez lui à propos du Père Lebonnard:

Voilà trois jours que nous tâchons consciencieusement de mettre le troisième acte en scène, impossible.

22 octobre 1889. — Première de Lebonnard. Le prestige de la Comédie est encore tel que le fameux prologue: Dans le guignol, semble déplacé, gênant, et amène un froid si accentué que nous craignons pour la pièce. Elle remporte cependant un grand succès, au troisième acte surtout, avec Grand, qui débute ce soir-là et qui est vraiment très bien. Ce serait tout à fait gagné sans Lugné Poé qui bafouille au dernier acte.

1er novembre 1889. — Le père Sarcey, au fond, ne me pardonnera pas de sitôt cette attitude irrévérencieuse envers la Comédie. Si nous n'avons pas eu tout à fait raison avec *Lebonnard*, nous n'avons pas, non plus, eu tout à fait tort et le succès de public a été très accentué:

Très intelligent et très habile metteur en scène, cet Antoine; mais du diable si je sais pourquoi on lui fait une réputation de comédien! Il dit le vers avec une montonie facheuse; point d'éclat, pas un mot qui porte et qui brille! Il ne se retrouve qu'à la grande scène; et, là encore, il n'a d'action que par un pathétique rentré, le seul que lui permette sa voix. Je l'applaudis tout de même parce qu'après tout, il est l'ame de ce petit monde et qu'a

c toutes ses défectuosités, il est encore supérieur, par ntelligence et la force de volonté, à des acteurs qui n'ont ur eux que les dons naturels et le métier. Mais Antoine, médien, c'est une fumisterie!

3 novembre 1889. — A la première de la Lutte nur la vie, au Gymnase, Burguet, notre camade des premières soirées au Théâtre-Libre, qui mait de quitter le Conservatoire, a remporté a succès considérable dans un petit bout de ple.

5 novembre 1889. — Aicard a écrit cette lettre Sarcey:

### MONSIEUR SARCEY,

Dans votre dernier feuilleton, vous avez dirigé contre ma rsonne des imputations diffamatoires, auxquelles j'opse le plus formel démenti, me réservant de donner à qui droit mes explications et mes preuves.

Je vous prie d'insérer ce démenti dans votre prochain silleton; il est juste, vous en conviendrez, qu'il passe us les yeux de vos lecteurs habituels.

J'ai l'honneur de vous saluer. Jean AICARD.

# L'autre répond :

le ne fais aucune difficulté d'insérer ce démenti, puisque menti il y a. On doit toujours, dans la profession que xerce, garder présent à l'esprit le mot célèbre du docre Blanche: « Quand ils sont dans cet état-là, il ne faut s les contrarier. » Je me suis contenté de trouver que la ce de M. Jean Aicard ne valait rien et que la Comédie ait eu toute raison de ne pas la jouer.

10 novembre 1889. — Les souvenirs de l'incene de l'Opéra-Comique terrifient encore le public au point que Chastenet me conte qu'en choisissant leurs places, les abonnés du Théâtre-Libre demandent toujours à être casés dans les hout des rangs, à proximité des portes.

18 novembre 1889. — L'effroyable four de la Bûcheronne, à la Comédie, vient bien mal à propos et Sarcey lui-même, tout déconfit, dit : « Il ne servirait à rien de cacher l'accueil que la pièce a reçu du public le premier soir. » On s'amuse beaucoup rue Blanche en ce moment, et des blagueurs disent que M. Charles Edmond va m'apporter sa Bûcheronne avec un prologue explicatif.

20 novembre 1889. — Ancey nous raconte es soir qu'étant jeune il rima un sonnet à l'éloge de Delaunay. Le célèbre comédien lui répondit, la priant d'aller le voir, et l'éternel jeune premier lui dit: « Tenez, asseyez-vous là et commencez.» Ancey récite tant bien que mal ses vers, puis Delaunay se lève: « Oui, ce n'est pas mal, mais il y a les intonations », et il se met tranquillement à déclamer à son tour son propre éloge, avec un art consommé en lui demandant: « Quand vous présentez-vous au Conservatoire? »

25 novembre 1889. — Ce soir, rue Blanche, nous avons la visite de deux nouveaux venus, Tristan Bernard et Pierre Véher, deux jeunes journalistes de beaucoup d'esprit qui crayonnent, chaque semaine, au Gil Blas, une revue d'actualités illustrée par Jean Véher, le Chasseur de chevelures, d'un brio étincelant.

27 navembre 1889. — Nous avons joué ce soir l'Ecole des veufs, d'Ancey, qui, à mon avis, est une œuvre considérable; l'audace du sujet n'a pas démonté notre public et le succès a été vif; un dialogue d'un mouvement, d'une précision et d'un relief extraordinaires a vraiment emballé la salle. Voici certainement, depuis Becque, la pièce à la fois la plus neuve, la plus audacieuse et, en même temps, la plus classique. Nous avions formidablement travaillé, avec Mayer et Mile Henriot, à rendre le mécanisme intérieur de ces scènes, leurs mouvements multiples; c'est peutêtre la première fois que je me rends compte de la puissance du comique inconscient. Tel mot qui révolterait s'il était dit par l'acteur comme s'il se rendait compte de l'énormité qu'il profère, devient d'une drôlerie prodigieuse simplement lâché dans la sincérité du personnage. Je découvre que le Théâtre-Libre, sans qu'aucun de nous l'ait prémédité, par la seule dévotion au sens et à l'esprit des œuvres, est en train de créer quelque chose de nouveau dans le jeu du comédien. Ainsi, dans l'effroyable situation de Mirelet, au quatrième acte, se retrouve une transposition saisissante de l'Ecole des femmes et du fameux :

## Je ne m'explique point là-dessus

d'Arnolphe à Agnès; seulement Agnès, ici, est une grue et Arnolphe un boursier, mais c'est de l'humanité et de la vie. Le premier tableau, l'enterrement, a paru d'une drôlerie surprenante, et Janvier et Clerget l'ont joué merveilleusement.

#### 458 « MES SOUVENIRS » SUR LE THÉATRE-LIBRE

4 décembre 1889. — M<sup>mo</sup> Allemand, qui dirige dans notre voisinage la Scala et l'Eldorado et ne manque pas une représentation du Théâtre-Libre, dans son enthousiasme demande sérieusement à Ancey de lui donner l'Ecole des veu/s pour l'un de ses concerts.

# 1890

10 janvier 1890. — Brieux est retenu à Rouen par sa place de rédacteur en chef du Nouvelliste qui le fait vivre, il ne peut faire souvent le voyage de Paris; quand je suis obligé de le voir, c'est moi qui me déplace.

Donc j'arrive ce matin, sous un beau soleil, en haut de la côte de Bon-Secours, devant une petite

et simple maisonnette qui est la sienne.

Nous dégringolons en ville faire un gentil déjeuner, et comme Brieux a de la besogne à son journal, je l'y accompagne, amusé de voir ce garçon actif et souriant assumant presque seul l'écrasante besogne d'un journal provincial où il est tour à tour Magnard, Scholl, Thomas Grimm, chroniqueur, feuilletoniste ou sociologue; même, en ce moment, il publie des études techniques sur les bassins du Havre et de Rouen. Ce labeur varié aura la plus bienfaisante influence sur la formation de ce jeune homme, en lui donnant un sens de l'actualité, un flair du public bien précieux pour sa carrière d'auteur dramatique.

12 janvier 1890. — Le Pain d'autrui, de Tourguéneff, que nous avons joué hier, n'a pas passé

sans encombre. C'est pourtant un beau drame, des scènes russes d'une couleur et d'un pathétique admirables. La presse n'est pas mauvaise, mais la salle a été odieuse. Il faut dire que Lugné Poé a été bien maladroit, et s'est fait « cueillir » pendant tout le second acte. Nous donnions en même temps En détresse, un acte d'Henry Fèvre, très violent, qui a beaucoup porté. La soirée devait s'achever sur un acte en vers de Porto-Riche, l'Infidèle, mais il l'a retiré pour le porter au Vaudeville, parce que je n'avais pas pu avoir Coquelin ainé pour créer le principal personnage.

12 janvier 1890. — Zola, que je vois ce soir, attire mon attention sur un article de Jacques Saint-Cère, au sujet d'un auteur scandinave dont on vient de représenter en Allemagne une œuvre dont l'effet a été énorme.

14 janvier 1890. — Je vais demander son article à Jacques Saint-Cère, qui longtemps secrétaire de Paul Lindau, journaliste et directeur de théâtre là-bas, est l'homme le plus informé des choses d'Allemagne. Saint-Cère me dit qu'il s'agit d'une pièce en trois actes sur l'hérédité, dont le titre serait en français: les Revenants. L'auteur, Henrik Ibsen, un peu exilé de son pays (il habite Munich), est déjà considéré chez nos voisins comme l'un des plus grands dramaturges qui se soient révélés depuis longtemps.

14 janvier 1890. — En même temps que nous donnions le Pain d'autrui, Koning reprenait les Danicheff. On opposait cette pâle rinçure au grand

vin de Tourguéness, et ce n'est déjà plus l'enthousiasme de la création à l'Odéon.

15 janvier 1890. — Zola, parlant devant moi, ces jours-ci, de sa candidature à l'Académie, disait qu'il n'a pas grande confiance, malgré le dévouement de François Coppée, mais qu'il insisterait jusqu'au bout et aussi longtemps qu'il serait nécessaire; il voit là une continuation de la bataille qu'il poursuit depuis si longtemps et un devoir de chef d'école.

20 janvier 1890. — Nous revoilà au Parc de Bruxelles pour des représentations assez fructueuses dont le produit est urgent pour notre caisse de Paris. Nous jouons le Père Lebonnard, assez reconduit par la presse d'ici, mais qui a fait de l'effet sur le public.

22 janvier 1890. — Kistemaeckers, l'éditeur avec lequel je bavardais tantôt, me parlait des jeunes réalistes français qu'il a édités à l'heure dangereuse, et, comme à ce propos nous parlions du Théâtre-Libre et des furibondes attaques de certains au sujet de la morale, en souriant il prend dans un coin de son bureau une boîte de fer-blanc, pleine de correspondances, et il me fait voir des lettres de l'un de nos adversaires les plus acharnés ayant trait à la publication d'un volume plus que libertin dont cet écrivain est l'auteur, et dont j'emporte un exemplaire.

28 janvier 1890. — Meilhac vient de donner à la Comédie Margot, trois actes signés de lui seul,

dont le succès est simplement aimable. On conte que Claretie, après la lecture, fut obligé de menacer le comité de sa démission pour éviter le refus de la pièce.

29 janvier 1890. — Une note dans la presse raconte que « je me suis assuré le concours de plusieurs financiers pour construire un théâtre à Paris ». Je n'ai pas tant d'ambition, j'aimerais bien connaître l'un de ces mécènes pour être simplement sûr de terminer ma saison.

2 février 1890. — Méténier me dit qu'à la première lecture, tout à fait intime, des Frères Zemganno, chez Goncourt, où assistaient seuls M<sup>me</sup> Alphonse Daudet et son mari, en relevant le nez de dessus son manuscrit, il a vu des larmes rouler sur la figure d'Edmond de Goncourt, qui fut, dans sa vie étroite avec son aîné disparu, le véritable Gianni.

5 février 1890. — Zola, à qui j'ai fait part de ce que j'ai pu apprendre sur cet Ibsen et ses Revenants, m'engage vivement à le jouer au Théâtre-Libre. Et il me promet de trouver parmi les étrangers qui le visitent sans cesse un homme capable de me traduire la pièce.

7 février 1890. — Porel, qui a le beau goût des grands spectacles, a monté à l'Odéon l'Egmont, de Gæthe, une bien belle soirée, mais le public français reste toujours incompréhensif à ces magnifiques choses.

15 février 1890. — Avec Grand, depuis plusieurs jours, nous allons le matin travailler sur la piste du Nouveau-Cirque, rue Saint-Honoré; le bon Médrano, dont la patience et l'obligeance sont inépuisables, nous exerce à quelques tours de son métier, nous apprenant à ne point paraître trop gauches en clowns pour les Frères Zemganno que nous allons jouer.

15 février 1890. — J'ai reçu tantôt la visite d'un M. Hessem dont le nom me paraît bien un pseudonyme. C'est un petit personnage assez malingre, blond, timide, qui me remet le manuscrit d'un drame intitulé les Revenants, d'une écriture régulière d'écolier, qui me semble redoutablement compact, avec cette lettre de Zola:

## CHER MONSIEUR ANTOINE,

Je me permets de vous adresser M. Louis de Hessem qui est en train de traduire les Revenants, pièce d'Ibsen, dont nous avons causé. Je crois que vous trouverez dans cette pièce une curiosité sinon aussi retentissante que la Puissance des Ténèbres, du moins d'un intérêt aussi vif pour les lettrés.

Croyez-moi votre bien cordial

Emile Zola.

17 février 1890. — J'ai lu les Revenants; cela ne ressemble à rien de notre théâtre; une étude sur l'hérédité, dont le troisième acte a la sombre grandeur de la tragédie grecque. Pourtant, cela me semble long, ce qui doit tenir de la traduction en français d'après un texte allemand, adapté par surcroît du norvégien; évidemment c'est cela qui ralentit et obscurcit le dialogue, mais tout de même, il n'y a pas à hésiter.

20 février 1890. — Je détaille curieusement, à la répétition de tantôt, la silhouette d'Edmond de Goncourt, qui est vraiment une des choses les plus souverainement distinguées que l'on puisse voir. L'eau-forte de Bracquemond donne absolument l'allure de cette tête aux beaux cheveux d'argent, avec les fines moustaches tombantes et la singulière élégance du débraillé de ce foulard blanc que le vieillard ne quitte jamais.

Malgré son affabilité et la détente que, dans notre milieu où on le traite en maréchal des lettres, subit le grand écrivain, il reste assez distant de tous ces jeunes gens qui l'entourent, et comme Méténier, à un certain moment, avec son exubérance méridionale, lui pose la main sur l'épaule, il passe dans les yeux du maître je ne sais quoi de hautain, et c'est tout juste s'il ne

fait pas le geste de s'épousseter un peu.

23 février 1890. — Ce matin, en répétant généralement sur le théâtre, le second acte des Frères Zemganno, dans le joli décor de la cour de la maison des deux frères, au moment où Sylviac, la Tompkins, franchit la porte, je m'aperçois que son cheval n'est pas à l'échelle; pour ramener les choses au point, il va falloir chercher un poney de petite taille.

25 février 1890. — La première des Frères Zemganno, ce soir, est froide; cependant, voici une pièce d'une émotion délicate qui devrait séduire cette salle du Théâtre-Libre que la critique, depuis quelque temps, montre assez fatiguée des œuvres violentes. Mais, vraiment, on sent contre

Goncourt une antipathie que ni le temps, ni l'âge, ni la haute situation du maître n'ont pu éteindre.

La gentille mise en scène de la pièce a été bien amusante à régler. Au fond, ce soir, je suis bien soucieux, j'ai dépensé beaucoup d'argent, et la griserie de la représentation éteinte, je vois poindre de lourdes complications.

Comme Goncourt me remercie, je lui montre une espèce de stoïcisme qu'il prend pour de l'indifférence et qu'il ne peut comprendre, puisque, bien entendu, surtout vis-à-vis des auteurs, ces

questions d'argent restent secrètes.

26 février 1890. — Porel, à qui vraiment il faut reconnaître de la ténacité et de l'esprit de suite dans la défense, avait reçu trois actes d'Ancey, Grand'Mère.

Il l'a fait exécuter, ce soir, à l'Odéon, dans l'hostilité d'une salle, qui devient révoltante et presque cynique sous la crudité d'une lourde in-

terprétation sans fantaisie et sans gaieté.

Je suis bien certain que, malgré toutes les précautions craintives et la chatterie diplomatique d'Hennique, sa pièce, qui va être représentée après celle-ci, n'échappera pas à un même sort, l'enterrement de première classe.

2 mars 1890. — Je suis toujours fort perplexe autour de ces Revenants. Je redoute des longueurs pour un public aussi vite impatient que celui du Théâtre-Libre. Hier soir, à l'issue de la répétition, rue Blanche, j'ai prié Mendès, Céard et Ancey de rester après le départ des autres, pour en écouter la lecture et me donner un conseil.

Je leur dis que, à mon avis, il y a là dedans quelque chose d'énorme, que je ne voudrais pas compromettre par une maladresse de présentation. Des coupures sont peut-être nécessaires; il me semble que ce travail devrait être fait par un homme de lettres, un auteur dramatique de chez nous, qui prendrait la responsabilité et aussi, qui sait, l'honneur d'une pareille découverte. Je ne veux pas tripoter moi-même une œuvre de cette importance. Après la lecture, ils sont, tous les trois, saisis par l'accent nouveau et la force de ce drame. Dans ce petit silence qui suit, je sollicite leur avis sincère.

Mendès, qui parle le premier, et dont l'impression est pour moi d'une importance capitale, se renverse dans son fauteuil avec son geste habituel de rejeter ses cheveux en arrière, en me disant : « Cher ami, cette pièce est impossible chez nous. »

Céard, non moins net, opine: « Oui, c'est très beau, mais ce n'est pas clair pour nos cervelles de Latins. Je voudrais un prologue, où l'on verrait le père d'Oswald et la mère de Régine surpris par M<sup>me</sup> Alwing jeune. C'est, en somme, mettre en action le récit que la femme du chambellan fait au pasteur. Après cette exposition, le public français entrerait dans le drame avec toute la sécurité nécessaire. »

Ancey, lui, me dit simplement: « C'est magnifique, il ne faut pas toucher à ça. Si tu as peur des longueurs, et il y en a en effet, peut-être à cause de la traduction, fais toi-même les cou-

pures dans le bavardage qui peut gêner tes comédiens. »

En somme, tous les trois sont frappés différemment, selon leur tempérament ou leur mentalité, mais je sens qu'aucun d'eux ne se soucie d'assumer la responsabilité d'une mise au point.

3 mars 1890. — Dans son feuilleton de la Nation, le bon Adrien Bernheim exécute sévèrement la pièce d'Ancey à l'Odéon; toute la presse du reste est de son avis, et Sarcey, qui pourtant faisait jusqu'ici grand cas de l'auteur de l'Ecole des veufs et des Inséparables, dit que la pièce est tombée lourdement. Il n'est pas plus tendre pour l'adaptation des Frères Zemganno, pourtant une pièce neuve, pas brutale, mettant, pour la première fois au théâtre, du pittoresque moderne, selon l'expression de Goncourt, avec le monde des acrobates et du cirque.

5 mars 1890. — On a donné aux Variétés Monsieur Betsy, la pièce de Paul Alexis et d'Oscar Méténier que j'avais refusée parce que ces deux auteurs n'ont plus rien à faire au Théâtre-Libre, qui doit rester réservé aux nouveaux. Enfin, je l'avoue, cette fantaisie me paraît beaucoup plus près du vaudeville que de la comédie, et aux Variétés, Réjane, Dupuis et Baron ont joué la pièce dans le ton nécessaire. En tout cas, en une semaine, voici le Théâtre-Libre à l'Odéon avec Grand'Mère, aux Variétés avec Monsieur Betsy; quelques critiques, en le constatant, commencent à s'inquiéter.

Albert Wolff, qui sent ce danger, fonce encore

une fois sur nous. Son Courrier de Paris est dédié à « un jeune homme » auquel il dit : « Tu sais que nous t'attendons et quand tu viendras nous te ferons un succès tel que le carnaval dramatique dont nous souffrons depuis quelque temps prendra fin aussitôt. » Et après trois colonnes où il déploie sa verve contre nous, il ajoute : « Ce jeune homme qui nous débarrassera de tout cela ne peut pas être loin. Nous le porterons en triomphé. »

Maís, moi aussi, je le cherche celui-là, et je rirai bien si, comme j'en reste persuadé, il sort

de chez nous.

6 mars 1890. — M. René Doumic, seul de toute la presse, semble avoir démêlé les qualités de Grand'Mère et il dit qu'Ancey ne sort pas diminué de l'aventure.

Ça y est bien! Amour, d'Hennique, s'effondre ce soir à l'Odéon, Porel poursuit ses représailles, bien qu'Hennique ait tout fait pour l'amadouer.

7 mars 1890. — Comme on annonce la réception de Catherine, d'Henri Lavedan, à la Comédie-Française, je tiens à bien faire souligner que cet auteur aussi a fait ses débuts au Théâtre-Libre, il n'y a pas très longtemps.

8 mars 1890. — Apparition du nouveau livre de Zola, la Bête humaine, celui auquel il travaillait pendant les répétitions de Madeleine.

9 mars 1890. — Une phrase que l'on trouve depuis quelque temps même chez nos adversaires:

« Evidemment, le Théâtre-Libre ne nous a pas donné de bien belles pièces, mais il est incontestable qu'il nous a fait trouver mauvaises la plupart de celles qu'on a jouées ailleurs. »

11 mars 1890. — La censure vient d'interdire un Mahomet, de M. Henri de Bornier, qui allait être mis en répétition à la Comédie-Française. Tant mieux, la censure ne commettra jamais assez de méfaits et de maladresses, et c'est pain bénit lorsque cela tombe sur le dos d'un officiel.

12 mars 1890. — Eugène Brieux, dont nous allons donner la première pièce, Ménages d'artistes, est un garçon mince, aux traits fins, avec des yeux bleus métalliques, une barbe et des moustaches en pointe. Il habite Rouen et vient de retrouver au Théâtre-Libre un camarade de classe, Gaston Salandri, avec lequel, jadis, il perpétra sa première comédie : la Vieille Fille, qui fut soumise à Sarcey. Lorsque le critique eut lu, il les regarda en face, d'un air sévère, en leur disant: « C'est sérieux, ça? » et tous deux faillirent en pleurer de chagrin. Envoyé à Rouen pour les élections de 1885, Brieux y est resté comme rédacteur en chef du Nouvelliste; il s'est fait une situation importante et a fait jouer au théâtre de la ville un drame et un opéra-comique.

13 mars 1890. — Dans une lettre publique, Alexis et Méténier relèvent vivement Albert Wolff qui avait traité le Théâtre-Libre de repaire, et Hennique écrit à Magnard, demandant si, à

propos d'Amour, Sarcey a le droit de dire d'une pièce qu'elle ne fera point d'argent. Nous sommes bien décidés, rue Blanche, à ne plus rien laisser passer; j'ai idée que nous avions tort jusqu'à présent de laisser le champ libre à ceux qui ont l'oreille du public et travaillent contre nous sans riposte possible. Et Zola vient à la rescousse en écrivant à Bauer:

Paris, 10 mars 90.

### Mon cher Bauer,

Mon vieil ami Hennique m'arrive fort ému d'un article de Sarcey sur son drame, et il désire vous intéresser à sa querelle. La thèse qu'il soutient dans une réponse dont il vous donnera connaissance, m'a préoccupé souvent moimême; et je crois, comme lui, que certains critiques font un très louche métier en étant si durs aux jeunes écrivains de talent, et en leur barrant tout succès par l'abus de l'autorité qu'ils ont sur le public. Au point de vue de la question simplement commerciale, ils sont abominables; car imaginez un jeune auteur qui attend la recette du soir pour manger; si vous dites au public: « N'entre pas », vous faites là une besogne de bien vilain homme.

La question est intéressante. Voyez donc s'il ne serait pas profitable de la traiter avec votre bonne passion habituelle.

Cordialement à vous.

Emile Zola.

15 mars 1890. — Je voudrais surtout trouver le moyen de confronter le texte original, norvégien, des Revenants, avec la traduction que j'ai entre les mains. Darzens, à qui j'en parle, me dit: « J'ai un ami fort lettré, qui a été courtier en bois du Nord pour une maison du Havre et qui a longtemps habité le pays. Si tu veux, je vais lui demander de me faire une traduction mot à mot avec le texte original. Charge-moi du travail,

je te réponds de tout. » Il est donc convenu qu'il va faire le nécessaire.

- 15 mars 1890. Amiens s'en mêle; on vient d'y fonder un Théâtre-Libre.
- 17 mars 1890. On annonce que le Théâtre-Libre de Londres vient de jouer les Revenants, d'Ibsen. Toute la presse anglaise blâme la pièce comme immorale et d'une obscénité révoltante. Le Times parle « du monde lugubre et malodorant d'Ibsen ».
- 18 mars 1890. Les répétitions du Maître, de Jean Jullien, marchent bien. Si ces paysans ne dégoûtent pas mon public, ce sera un grand succès; c'est la première étude au théâtre, depuis George Sand, de vrais hommes de la terre, en chair et en os.
- 18 mars 1890. Un peintre amené chez nous par Jean Jullien a fait un tableau, *Une lecture au Théâtre-Libre*, qu'il me montre et que je trouve bien curieux. J'aurais envie de l'acheter, mais, hélas! je n'ai pas le sou.
- 20 mars 1890. Dans son feuilleton du Soleil, M. Claveau dit qu'il y a beau jour que le naturalisme du Théâtre-Libre, avec ses airs conquérants, est déjà en pleine déchéance.
- 20 mars 1890. Ajalbert me dit qu'il vient d'obtenir de Goncourt l'autorisation de tirer une pièce de la Fille Elisa et, comme nous l'annon-

cons dans la presse, on se met à protester et à demander si cela est bien nécessaire.

22 mars 1890. — Il y a dans cette pièce, Ménage d'artistes, jouée hier chez nous et qui est le début d'Eugène Brieux, beaucoup de déclamation et de lieux communs, mais une extraordinaire scène de rupture au troisième acte, entre Sylviac et moi, a produit, comme je m'y attendais, un effet sensationnel par un dialogue d'une vérité, d'un accent, d'un mouvement qui ont fait comprendre pourquoi j'avais joué une pièce en apparence beaucoup moins tendue et audacieuse que celles que nous avons coutume de donner. Brieux, venu à Paris pour quelques répétitions et pour sa première, a regagné Rouen tout à fait heureux.

22 mars 1890. — De la pièce de Brieux, Sarcey dit que c'est une chose très puérile qui est tombée, et, en général, la presse est sévère. Jules Lemaître lui, pense qu'il faut attendre l'auteur à une seconde épreuve. Adrien Bernheim dit, dans la Nation, que ce sont des bavardages sans conséquence et sans portée.

23 mars 1890. — Le Maître, de Jean Jullien, une forte et sobre étude de paysans, donnée le même soir que Ménage d'artistes, a été un franc succès constaté à peu près par toute la presse. Janvier et Luce Colas ont été de premier ordre. Ce qui me fait rire, c'est que la critique, si fort en garde en ce moment contre les formules réalistes, ne s'est pas aperque que jamais nous n'avons

donné une œuvre plus réellement révolutionnaire que celle-ci. La pièce de Jean Jullien enterre les fades paysanneries de George Sand.

23 mars 1890. — On vient de reprendre Germinie Lacerteux à l'Odéon. Il ne reste plus rien des orages de la première; la pièce a été écoutée avec intérêt par un public qui s'est tenu tranquille. Sarcey a beau répéter dans son feuilleton que son opinion n'a pas varié, que c'est la prétention dans la médiocrité, il est obligé de reconnaître que le public, nombreux, n'a pas paru partager ses répugnances.

24 mars 1890. — Janvier, qui vient de triompher dans le Maître, n'a que vingt ans; il est encore employé dans une Compagnie d'assurances, et, même avec le succès qui vient de l'accueillir, il hésite encore à se lancer tout à fait au théâtre. Son camarade Arquillière qui, lui aussi, a été fort applaudi dans le Maître, n'a que vingt ans aussi, il est toujours peintre en bâtiments, comme il y a trois ans, lorsque je l'accueillis à Montparnasse.

24 mars 1890. — Le Théâtre-Libre de Berlin vient de donner les Corbeaux, d'Henry Becque.

27 mars 1890. — Auguste Germain, le secrétaire de Bauer, a fait passer dans la presse une lettre annonçant que, puisque je n'ai pas joué dans les délais convenus sa pièce de la Paix de la maison, il la retire de chez nous. Bon débarras;

au fond, je n'avais reçu l'ouvrage que sous la pression de son entourage, pour éviter des histoires que je voyais venir depuis longtemps. Bauer répond à son secrétaire dans l'Echo de Paris, et on essaie d'amorcer une campagne, car, de ce côté, on me guettait depuis longtemps.

30 mars 1890. — Comme je le prévoyais, l'affaire Germain se corse. Bauer l'a prise en main, et on a ouvert dans l'Echo de Paris une rubrique, sous le titre de « l'incident Antoine ». Comme j'ai essayé de répondre et que la lettre n'a pas été insérée, j'ai dû demander au tribunal un jugement pour obtenir la rectification nécessaire. Les articles qui se succèdent se terminent chaque jour d'un « à suivre » promettant pour le lendemain une nouvelle bordée. Tout ce que j'ai fait de mécontents, tous les gens auxquels j'ai refusé des pièces, tous les adversaires du Théâtre-Libre se groupent pour ce que l'on appelle, à l'Echo de Paris, « l'exécution de l'industriel du Théâtre-Libre ».

1er avril 1890. — Dans une lettre au Gil Blas, Céard explique pourquoi, après réflexion, il ne lui a pas semblé possible d'adapter les Revenants et la nécessité de laisser à l'œuvre sa psychologie essentiellement locale. La vérité, c'est que nous n'avons jamais pensé à porter la main sur la pièce d'Ibsen, qu'il n'a jamais été question que d'alléger un texte dont l'abondance nous faisait peut-être craindre quelques longueurs. Il est probable, du reste, que ceci provenait plutôt de la traduction, car, lorsque Darzens m'a apporté le

texte original, j'ai été surpris de le trouver bien moins long que le manuscrit français. Il est possible qu'en cette langue norvégienne, comme dans l'allemand, un mot ne puisse être traduit chez nous que par quatre ou cinq.

1er avril 1890. — Dans un important article de la Revue des Deux Mondes, Brunetière examine longuement le mouvement dramatique actuel, reprochant à Ancey, à Brieux, à Jullien, de prendre leurs études pour des œuvres. Il ne se montre pas entièrement hostile et semble convenir de l'utilité d'une réforme possible. Voilà un son de cloche extremement important.

2 avril 1890. — Je vais ce soir à l'une des réceptions habituelles des Charpentier. Assez curieux d'y rencontrer Bauer en public au moment où notre polémique bat son plein. Il n'est pas là. Zola met une insistance qui me touche à me témoigner publiquement une cordialité particulière. Il m'a dit à haute voix: « Eh bien, mon pauvre Antoine, en voilà des histoires; allez, venez trinquer avec moi au buffet. » Daudet et Goncourt paraissent, eux aussi, désireux de marquer leur opinion sur cette affaire. Je quitte la rue de Grenelle avec Mendès; nous redescendons à pied sur le boulevard; il me parle beaucoup de Bauer; je démêle qu'il n'est pas autrement fâché de me voir en lutte ouverte avec son éminent collaborateur de l'Echo de Paris.

On annonce qu'Albert Carré a reçu la pièce de Germain pour ses matinées de jeudi. 3 avril 1890. — La campagne violente de l'Echo de Paris fait long feu; mon amie Séverine vient à la rescousse dans un grand article du Gil Blas et une réaction se dessine déjà. Fouquier et Magnard, avec, bien entendu, tous les ménagements imposés par la confraternité, prennent rondement ma défense.

5 avril 1890. — Comme nous parlions de Daudet, je ne sais plus qui contait l'autre soir que personne n'exerce comme lui une plus lucide et plus pitoyable bonté pour les détresses qui lui parviennent. Je ne parle pas de son entourage immédiat pour lequel il s'emploie sans cesse près des éditeurs ou des directeurs de journaux, mais des innombrables solliciteurs auxquels sa célébrité le désigne. Souvent il reçoit quelque pauvre hère, dans les yeux duquel il lit une demande de secours, qui reste par timidité dans la gorge du suppliant: alors if a toujours dans son antichambre une coupe avec dedans un louis ou deux. que le pseudo-mendiant peut empocher avant de sortir, sans la gêne de la demande et du remerciement.

7 avril 1890. — Au concert Lamoureux, au Cirque d'Hiver, vendredi saint, on devait lire, avec le concours de Sarah Bernhardt, de Garnier et de Brémont, une Passion, en vers, d'Haraucourt, entre deux exécutions de Parsifal et de Lohengrin. Le public, venu en foule pour entendre de la musique, a fini par s'impatienter de la durée de cette lecture et fait un bruit formidable; le pauvre poète a inutilement essayé de calmer

l'auditoire déchaîné et il a fallu interrompre la lecture.

10 avril 1890. — Jules Lemaître a fait jouer à l'Odéon une comédie en quatre actes, Révoltée, qui a beaucoup plu. Le critique des Débats, tout en faisant des réserves sur notre production, semble louvoyer et nous emprunter ce qu'il faut pour un succès d'opportunisme tout à fait amusant.

20 avril 1890. — Darzens m'a apporté aujourd'hui la traduction des Revenants; en la collationnant avec celle que j'ai entre les mains, nous découvrons en effet qu'il y a un monde entre les deux. Je jouerai donc celle de Darzens qui, du reste, s'est déjà mis en relations avec lbsen qui veut bien m'écrire la lettre suivante:

### MONSIEUR.

Je m'empresse de répondre à votre aimable lettre que j'ai eu l'honneur de recevoir aujourd'hui.

Depuis la fondation du Théâtre-Libre, j'ai suivi, avec la plus vive attention, l'activité de cette intéressante entreprise.

Aussi éprouvai-je une grande satisfaction lorsque j'appris, il y a deux ans, que vous aviez conçu le dessein de faire représenter ma pièce les Revenants sur cette scène dirigée par vous.

Comme la traduction qu'a faite M. Darzens et qu'il m'a envoyée me paraît tout à fait convenable et conforme à l'original, je ne vois pas d'inconvénient, malgré mes obligations avec M. de Prozor, à donner mon consentement que vous avez bien voulu me demander, à ce que la traduction de M. Darzens soit employée au Théâtre-Libre.

J'attends avec un grand intérêt le résultat de vos travaux. En vous remerciant du bienveillant accueil que vous avez fait à mon œuvre, je vous prie, etc.

Signé: Henrik Issen.

## Et voici celle adressée à Darzens :

#### A MONSIEUR RODOLPHE DARZENS.

J'ai eu l'honneur de recevoir votre lettre et plus tard une épreuve de votre traduction de mon drame les Revenants. Pour toutes deux, je vous prie d'agréer mes sincères remerciements et aussi mes excuses de ce que je ne m'acquitte qu'aujourd'hui seulement de mon devoir envers vous.

Votre pleine possession de la langue norvégienne m'a surpris d'une manière agréable, et l'intérêt amical que vous témoignez à mon œuvre littéraire m'a causé une

grande joie.

Le mot Haandsraekning n'a pas de double signification. Il implique l'idée d'une aide bienveillante dans le danger. Par ce mot, Oswald veut dire qu'en cas de besoin, il voudrait que quelqu'un consentît à lui donner le poison, s'il se trouvait hors d'état de le prendre lui-même.

Avec mon confraternel salut, j'ai l'honneur de signer Votre tout dévoué.

Henrik IBSEN.

2 mai 1890. — Nous avons donné Une Nouvelle Ecole, de Louis Mullem, et la Tante Léontine avec Jacques Bouchard, début du neveu d'Albert Wolff.

La Tante Léontine a été un énorme succès. Ce comique féroce a passé dans le public dès les premières répliques et, au troisième acte, à une scène véritablement d'une drôlerie extraordinaire, tout en jouant, j'ai aperçu au balcon Sarcey s'effondrant littéralement avec un éclat de rire si bruyant que toute la salle l'a regardé et s'est mise elle-même à rire si longtemps que nous ne pouvions plus reprendre notre sang-froid en scène. Le critique du Temps fait de la pièce de Boniface et de Bodin un éloge enthousiaste, sans

s'apercevoir que c'est peut-être la une des pièces les plus révolutionnaires que nous ayons données. Mais les deux auteurs ont eu l'art d'envelopper leur pilule dans un mouvement de vaudeville qui a fait tout passer. Pour le malheureux Pierre Wolff, par exemple, c'est une volée générale, et Doumic regrette qu'on n'ait pas reconduit ce fumiste comme il le méritait, avec des huées et des coups de sifflets.

3 mai 1890. — J'ai beaucoup trop de chance; l'acte de Pierre Wolff, Jacques Bouchard, est certainement l'ouvrage le plus violent que nous ayons jamais joué. Bien qu'il n'y eût pas de rôle pour moi, j'ai voulu être en scène, pour regarder la tête d'Albert Wolff pendant cette représentation; j'ai joué le personnage presque muet du marchand de vins occupé à rincer des verres derrière son comptoir. L'oncle furieux a quitté le théâtre dès le baisser du rideau. Pierre Wolff est maintenant l'un de nos familiers et nous devenons de si grands amis qu'il viendra passer les vacances prochaines avec nous en Bretagne. Ancey, qui l'aime beaucoup aussi, pense comme moi, qu'il dort au fond de ce garçon des qualités réelles de dialogue. Il a l'esprit de son oncle auquel il ressemble d'ailleurs étonnamment.

4 mai 1890. — Mullem, l'auteur d'Une Nouvelle Ecole, jouée à notre dernier spectacle, appartient à ce groupe de la Justice où, autour de Clemenceau, Pelletan, Geffroy, Millerand, Pichon, Charles Martel et d'autres, forment la rédaction la plus vraiment intéressante de Paris. 8 mai 1890. — Notre jeune débutant, Pierre Wolff, à qui on avait demandé un autographe, a répondu: « Lorsqu'on passe dans la rue et qu'on entend les mots: salope, rosse, nom de Dieu, etc., on ne se retourne même pas; sur une scêne, ces mots-là étonnent toujours le public: pourquoi? »

13 mai 1890. — Dans son feuilleton d'hler. Sarcey revient sur la Tante Léontine que nous venons de donner et qui, décidément, l'a enthousiasmé. Il conte qu'Adolphe Brisson a fait sur la pièce, à la salle des Capucines, une conférence très applaudie, mais aussi qu'il a vu les auteurs, Maurice Boniface et Bodin, pour leur dire son intention de faire monter la pièce sur une scène du boulevard. Ce n'est pas connaître Boniface. qui a décliné l'offre, disant qu'il préfère de beaucoup laisser de côté cette première bataille gagnée. pour en livrer une autre, avec une nouvelle pièce. Sarcey se déclare tout ragaillardi, dit-il, de voir que la sève n'est pas tarie. Il parle d'Henri Lavedan, venant aussi de chez nous, et dont on va représenter bientôt une grande pièce au Français. Il cite encore Ancey, disant: « Ce ne sont pas les auteurs qui nous manquent. »

J'ai l'impression que l'horizon commence à se transformer autour de nous, mais rue Blanche, on se fait de grandes illusions en s'imaginant que les portes sont forcées; à chaque succès un peu éclatant, elles semblent s'entre-bailler; mais à la moindre défaillance, on nous reconduit dehors. Cela durera, je le sens mieux que personne, des années et des années. Pour l'instant, tout est sourire autour de nous; l'année semble s'achever sous les fleurs. Je ris sous cape, parce que la pièce de Descaves que je viens de recevoir sera une belle bataille.

20 mai 1890. — Pour préparer ma saison prochaine, j'ai fait imprimer une brochure rouge qui sera envoyée à nos abonnés et à la presse. J'ai pris l'habitude de tenir ceux qui nous aident au courant des affaires du Théâtre-Libre et de nos proiets ultérieurs. Je ne suis pas sans me demander si l'heure ne serait pas venue de songer à aborder le grand public, dans une maison qui seralt bien à nous, où nous ferions la démonstration des réformes dramatiques qui s'imposent. J'ai établi un projet de théâtre et les plans d'une salle, que, avec mon ami, l'architecte Grandpierre, intelligent et d'esprit moderne, nous avons sérieusement étudiés. Cette brochure fait un bruit de tous les diables; au fond, elle répond à des besoins véritables, et déjà, avec leur légèreté charmante, les Parisiens me voient installé dans un théatre des boulevards, sans même se demander où je trouverais l'argent nécessaire.

26 mai 1890. — Les Revenants sont prêts; j'ai distribué la pièce à Arquillière, Janvier et Barny, gardant pour moi le personnage d'Oswald, qui est bien le plus beau rôle qu'un acteur puisse jouer. J'ai fait des coupures, mais en prenant soin de ne rien toucher d'essentiel.

28 mai 1890. — Ibsen a soixante-deux ans et doit connaître beaucoup le théâtre, car il fut, paraît-il, metteur en scène et directeur du théâtre

norvégien de Christiania pendant cinq ans. Exilé volontaire de son pays, il ne séjourne guère plus de quatre à cinq années dans une ville. J'avais espéré, un instant, le faire venir à Paris pour la représentation de sa pièce, mais il faut y renoncer.

— Albert Wolff s'est ému de ce que j'aie publié dans ma brochure rouge la lettre qu'il m'avait adressée, lorsque à nos débuts je fis appel à sa bienveillance; il a répondu par un très violent éreintement en tête du Figaro. Mendès me conseille beaucoup de riposter, mais je suis gêné d'entamer une polémique directe avec l'un des rédacteurs d'un journal qui me fut toujours si accueillant. J'ai été voir Magnard pour lui demander si ma réplique ne lui semblerait pas déplacée; au contraire, Magnard, que l'affaire paraît beaucoup amuser, m'engage vivement à relever le gant.

29 mai 1890. — Je suis donc allé à Carnavalet chercher les vieux numéros du Figaro de 67 à 68, et, sûr de mon affaire, j'ai donné à Jules Huret, un reporter de l'Echo de Paris, que Mendès m'avait envoyé, une interview dont voici le passage principal:

Pourquoi voulez-vous que je réponde à M. Wolff, me dit M. Antoine, je ne lui en veux pas du tout. Il me flanque une tournée que j'ai méritée, je l'accepte, c'est bien simple! Je comprends d'ailleurs qu'il ne soit pas content. J'ai prouvé, en effet, que cet homme qui a eu de l'esprit en 1860, a, il y a trois ans, manqué non seulement de flair—ce qui n'est pas un crime — mais encore de cette bonne et simple bienveillance qui doit être l'apanage des riches. Le Théatre-Libre avait besoin, pour ouvrir, de 6.000 à 8.000 fr.;

j'avais publié une petite brochure bleue où j'exposais mes vues et mes ambitions désintéressées; je deman-dais à M. Wolff dix lignes de publicité dans une de ses chroniques pour attirer l'attention sur cette brochure: je ne souhaitais qu'une chose, qu'on la lût. J'étais très jeune - et combien plus naïf! - Je me figurais niaisement qu'il me suffirait de ces dix lignes signées Wolff pour que tout Paris accueillît mon projet. M. Wolff n'a pas voulu les écrire. Il a bien fait, sans doute, puisque j'ai réussi sans lui, et que j'ai pu, il y a un mois à peine, monter une pièce de son neveu M. Pierre Wolff. Mais j'ai bien le droit de rappeler qu'il a refusé de m'aider, et que, pour éviter un conflit d'attributions, il m'a renvoyé à Vitu et à Sarcey! Il aurait bien pu, alors, pour demeurer logique, en gardant jusqu'aujourd'hui ce scrupule très légitime, ne pas me consacrer, à quatre reprises différentes, deux cent cinquante lignes d'injures, moitié pour mon compte, moitié à mon œuvre, que je ne lui demandais plus...

On finira par croire que M. Wolff porte bonheur à ceux qu'il délaisse et à ceux qu'il dénigre. Massenet ne va pas mal, Manet, dit-on, rentrera au Louvre, et Zola à l'Académie, n'en déplaise à son vieil adversaire. Le Théatre-Libre ne peut que se montrer flatté, en somme, d'avoir sa place dans cette « galerie des éreintés de M. Wolff », la compa-

gnie n'est pas pour me déplaire...

30 mai 1890. — Nous avons joué les Revenants hier soir. Je crois que l'effet a été profond chez quelques-uns; pour la majorité de l'auditoire, l'ennui a succédé à l'étonnement; cependant, aux dernières scènes, une angoisse véritable étreignit la salle. Je n'en puis parler que par ouï-dire, car, pour mon compte, j'ai subi un phénomène encore inconnu, la perte à peu près complète de ma personnalité; à partir du second acte, je ne me souviens de rien, ni du public, ni de l'effet du spectacle, et le rideau tombé, je me suis retrouvé grelottant, énervé et incapable de me ressaisir pendant un bout de temps.

31 mai 1890. — Avant les Revenants, nous avions donné la Péche, l'acte de Céard, un peu rêche, mais curieux; une espèce de tableau à la Paul de Kock, du Henry Monnier poussé au tragique qui n'a pas beaucoup réussi.

1° juin 1890. — Après une inauguration fort brillante, les vastes arènes tauromachiques de la rue Pergolèse fermeront prochainement. C'est dommage; malgré une assez vive opposition des adversaires de ces spectacles, le goût s'en était vite répandu et les courses réunissaient chaque dimanche des spectateurs nombreux et choisis. Rien n'était négligé par les organisateurs, les grands éleveurs espagnols de taureaux de combat. La rue Pergolèse aura vu défiler toutes les illustrations de l'arène: Frascuelo, Lagartijo, Cara-Ancha, Angel Pastor, Mazzantini et d'autres.

2 juin 1890. — Bien entendu Albert Wolff n'ayant pas manqué de riposter et de nier avoir écrit les choses que je citais, j'ai répondu aujourd'hui par la lettre suivante:

Monsieur le Directeur de « l'Echo de Paris »,

La lettre parue ce matin, dans laquelle M. Albert Wolfi veut bien encore s'occuper du Théatre-Libre, m'oblige évidemment, et par égard même pour l'Echo de Paris, à appuyer par des textes les allégations que j'ai formulées en présence de M. Jules Huret.

M. Albert Wolff a écrit ceci:

« Ma curiosité a glissé ces jours-ci dans une flaque de boue et de sang qui s'appelle Thérèse Raquin. Enthousiaste de crudité, il (M. Zola) a publié déjà la Confession de Claude, qui était l'idylle d'un étudiant et d'une prostituée:

il voit la femme comme M. Manet la peint, couleur de boue avec des maquillages roses. Je ne sais si M. Zola a la force d'écrire un livre fin, délicat, substantiel et décent? Il faut de la volonté, de l'esprit, des idées et du style pour renoncer aux violences, mais je puis déjà indiquer à l'auteur de Thérèse Raquin une conversion... (Figaro du 23 janvier 1868.)»

Dans la suite de l'article, M. Albert Wolff proposait à M. Emile Zola l'exemple de M. Jules Claretie qui venait

alors de publier un nouveau volume.

A propos de M. Massenet, ce que M. Albert Wolff appelle une plaisanterle dans sa réponse, représente une colonne entière du Figaro du 4 février 1868. Il y eut riposte de M. Massenet, alors débutant, et tout un incident de presse qui se termina par une lettre de M. Théodore Dubois dont je détache la conclusion (Figaro du 9 février 1868):

« Le public qui vous lit dit en se frottant les mains : « Ah ! ah ! ce Wolff est vraiment très drôle, mais il n'est « nullement renseigné sur la valeur de l'œuvre, et vous, « monsieur, vous jetez de gaieté de cœur le décourage-« ment dans l'esprit d'un jeune compositeur qui peut « avoir de l'esprit et de l'avenir. »

Au cours des travaux archéologiques que les circonstances m'imposaient pour retrouver les textes cités plus

haut, j'ai vu encore ceci :

« Cet homme-là doit tomber sous le ridicule, et si le ridicule tue encore en France, l'auteur des Troyens n'a plus qu'à s'occuper d'un joli petit monument. » (Nain-Jaune du 7 novembre 1863.)

Et encore, lors du Vaisseau fantôme de Wagner:

« Tout ceci ressemble furieusement au Compositeur Toqué, une des plus délicieuses folies d'Hervé. » (Figaro du 4 février 1868.)

Enfin, le 19 avril 1868 pour saluer l'apparition d'un volume de nouvelles:

« Les Svirées de Médan ne valent pas une ligne de critique. Sauf la nouvelle de Zola, qui ouvre le volume, c'est de la dernière médiocrité. »

Il y a dans ce volume, Boule-de-Suif, de M. de Maupassant.

Je n'avais donc rien avancé d'inexact à votre rédacteur, M. Jules Huret, et c'est ce que je devais prouver. Personne ne sera surpris que je m'interdise toute réflexion : mon métier n'est point d'écrire.

M. Albert Wolff ne peut douter de mon profond respect pour ses cheveux blancs et, s'il l'ignorait, je lui en renou-

velle ici publiquement l'expression.

Je le prie encore de recevoir, avec toutes mes excuses pour ce regrettable incident, l'assurance que je serai son très déférent justiciable toutes les fois qu'il voudra bien s'occuper, à mon sujet, de littérature et d'art dramatique.

Veuillez, monsieur le directeur, etc.

A. ANTOINE.

2 juin 1890. — Je me préoccupe tout de suite, après le retentissement, décidément considérable, des Revenants, malgré l'incompréhension du public et les plaisanteries hostiles de Sarcey, de frapper un second coup avec une autre œuvre d'Ibsen. J'ai entre les mains le Canard sauvage, que Lindenlaub, un rédacteur du Temps, et Armand Ephraïm m'ont apporté; cela me paraît révéler une autre face du génie du maître: à la grandeur pathétique des Revenants s'ajoute une vie pittoresque, une étrangeté particulière. Nous aurons, avec Grand et la petite Meuris, deux interprètes uniques pour les personnages de Grégers et d'Hedwige.

4 juin 1890. — Ajalbert et moi, nous invitons M. de Goncourt à déjeuner chez Lathuille pour lui lire l'adaptation de la Fille Elisa, qui lui platt tout à fait. Après qu'Ajalbert aura fait quelques petits remaniements indiqués par le maître, il est convenu que l'on aura une seconde lecture chez Daudet.

5 juin 1890. — Au Théâtre-Libre de Berlin, pour une pièce d'un nouvel auteur, Gerhardt Hauptmann, deux des plus grands acteurs de l'Allemagne, Kainz et Reicher, ont accepté de venir jouer deux des rôles. Voyez-vous chez nous Mounet-Sully et Coquelin aîné créant une pièce d'un jeune au Théâtre-Libre?

8 juin 1890. — L'algarade avec Albert Wolff m'a fait le plus grand bien, parce que l'on s'apercoit que je suis de taille à me défendre. Dans beaucoup de feuilles, Albert Wolff prend une tournée terrible; le vieux polémiste, qui est d'ailleurs un excellent homme, ne doit pas en être revenu encore, et son neveu Pierre, l'un des familiers du Théâtre-Libre, fort gêné entre ses amis et un oncle qu'il adore, nous laisse voir tout le désarroi du bonhomme habitué depuis longtemps à terroriser Paris.

14 juin 1890. — Eh bien! une jolie bagarre hier soir, et certes fort imprévue. Nous avons joué, pour notre dernier spectacle, Myrane, une brillante fantaisie de Bergerat, qui avait amusé la salle, et nous devions terminer par un acte de Lucien Descaves et de Georges Darien, les Chapons. C'est une histoire où deux bons bourgeois remâchent des épisodes de la guerre, et je ne sais pourquoi, le public a pris les mots ironiques à rebours et s'est mis à faire un tapage qui a vite dégénéré en un tumulte indescriptible. Lorsque, par les vitres de la fenêtre, les pointes des casques prussiens apparurent, défilant devant la maison, tes inoffensifs accessoires ont mis la salle en

rage; je suis resté trente-cinq minutes submergé dans les huées et les clameurs, avant de pouvoir nommer les auteurs. C'a été vraiment un bien curieux spectacle; des gens hurlaient, montés sur leurs fauteuils, tandis que les amis de la maison applaudissaient furieusement; j'en ai aperçu deux enjambant le balcon et se laissant tomber de tout leur poids dans l'orchestre sur un adversaire. A la sortie, une demi-heure après, on s'investivait encore sur le boulevard de Strasbourg. Notre ami Henry Lapauze était aphone à force d'avoir crié.

20 juin 1890. — Paul de Cassagnac, dans l'Autorité, sous le titre de la Pièce infâme, publie une effroyable tartine contre Descayes. Mais, ce qui est le plus singulier, c'est que cet article, sous le même titre, est reproduit dans plus de trente journaux de province. D'autres feuilles, du reste, sont à l'unisson: le Théâtre trop libre, Faux Artistes, Insultes à la Patrie, Sursum corda, tout le vocabulaire y passe.

30 juin 1890. — Voici une troisième année qui s'achève. Elle me paratt d'un grand intérêt, et, à la montée autour de nous, je sens que décidément une école nouvelle se groupe et coordonne son action. Le Père Lebonnard n'aura été qu'une amusette sensationnelle; l'Ecole des veufs, d'Ancey, a une portée considérable, surtout après le Maître, de Jean Jullien, qui formait une opposition si complète, démontrant les multiples aspects du mouvement nouveau. La comédie de Brieux, Ménages d'artistes, semble promettre

beaucoup. Nous avons encore eu la Tante Léontine, d'une observation aiguë et d'une vie enveloppée dans le plus adroit métier, et d'un comique de premier ordre. Voici donc vraiment des jeunes. Le point culminant de la saison aura été cette pièce d'Ibsen, qui, en dépit des malentendus et des hostilités, apporte quelque chose d'encore inconnu. Le bruit des Chapons a bien été exploité le plus possible par nos adversaires, mais au fond, c'est de la vie et de la bataille, et une maison comme celle-ci ne peut vivre que dans une atmosphère passionnée.

20 juillet 1890. — Avec Ancey, qui en avait pour le moins autant envie que moi, après une course jusqu'à Brest, nous nous sommes fixés sur la côte à Brignogan. Notre ami Pierre Wolff est venu nous rejoindre et nous passons des heures admirables à nous promener et à travailler tous pour la saison prochaine. Pierre Wolff nous lit ses deux actes, Leurs filles, qui me paraissent curieux et vivants.

25 juillet 1890. — Contestation entre le comte Prozor, Armand Ephraim et Lindenlaub, au sujet du Canard sauvage. Le comte Prozor se prétend possesseur d'une autorisation exclusive; fort heureusement, je m'étais précautionné près du maître norvégien, qui ne pouvait refuser une seconde pièce au théâtre qui l'avait joué en France pour la première fois.

Août 1890. — Un article du Figaro, ce matin, me donne des nouvelles de trois comédiens im-

provisés qui participèrent à la première représentation du Théâtre-Libre. Il s'agit de membres de la Société de la Butte, trois révolutionnaires devenus célèbres par la suite, S.-H. Malato, Pauzader et Guy Prolo.

1er septembre 1890. — Nous avons en caisse 17 fr. 50 pour commencer la saison. Le déficit total de 1889-1890 est de 12.778 francs.

15 septembre 1890. — Rentrés à Paris, nous commençons à répéter cinq actes d'Henry Fèvre, l'Honneur, pour ouvrir en octobre.

17 septembre 1890. — Le Théâtre-Français reprend Jean Baudry, de Vacquerie, où Got est incomparable. Voilà une pièce qui, malgré son auteur romantique, n'est pas loin de ce que nous cherchons. Je n'ai pas résisté au plaisir d'aller y réentendre le grand comédien, notre maître à tous dans la comédie moderne.

1er octobre 1890. — Reçu cette lettre des Beaux-Arts, qui, au fond, me fait plaisir, parce qu'elle aide à tuer la légende de la pornographie au Théâtre-Libre:

# Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous faire savoir que, par arrêté en date de ce jour, je viens de vous allouer une indemnité de cinq cents francs, représentant l'abonnement de quatre fauteuils, dont deux pour le ministère et deux pour les Beaux-Arts.

Je suis heureux de constater par cette marque d'intérêt les services que vous rendez à l'art dramatique.

Pour le ministre, le directeur des Beaux-Arts : LARROUMET.

15 octobre 1890. — Arquillière, que l'envie d'entrer au Conservatoire tenaille, je ne sais pas pourquoi, me supplie de faire pour lui une démarche auprès de Dumas fils dont l'influence est prépondérante. Je m'en vais donc jusque chez le maître, près duquel les gens du Théâtre-Libre ne doivent pas être en odeur de sainteté. Il faut bien avouer que nos habituelles diatribes contre les trois tenants de l'art dramatique et la récente histoire de leurs interviews à propos de la Puissance des Ténèbres ne sont pas pour nous attirer leurs plus vives sympathies.

Avenue de Villiers, du vestibule en bas où j'attends qu'un valet de chambre porte mon nom, j'entends des éclats de voix et la silhouette de Dumas se penche sur la rampe: « Montez donc, montez donc, mon cher Antoine, je suis trop heureux de voir un artiste de votre valeur et un homme de votre intelligence. » Il continue mon panégyrique à un visiteur inconnu de moi, qui est là, et me voici tout démonté d'une affabilité

si chaude et si imprévue.

J'expose donc ma requête, à chaque instant interrompu par les protestations les plus louangeuses et les plus cordiales, et je quitte Dumas certain que l'affaire d'Arquillière est faite.

Bien entendu, il est refusé à l'examen trois

jours après:

16 octobre 1890. — On m'envote de Berlin des renseignements sur le Théâtre-Libre de là-bas, la Frei-Buhn, fondée par un correspondant d'une feuille allemande qui vit le Théâtre-Libre à Paris. La curiosité et le mouvement autour de cette entreprise sont intenses là-bas. La troupe n'est point composée, comme chez nous, de simples amateurs, les plus grandes célébrités de la scène allemande tiennent à honneur de seconder la jeune maison; il y a déjà plus de sept cents abonnés et on a mis à leur disposition le Lessing Theater, qui est comme l'Odéon de chez nous.

20 octobre 1890. — J'ai eu du mal à distribuer l'ingénue de l'Honneur, d'Henry Fèvre, une étude bourgeoise d'une férocité implacable, mais pleine de talent et de force. Fèvre fut le collaborateur du pauvre Louis Després pour Autour d'un clocher, un livre poursuivi, qui mena Després en prison, où en dépit des protestations des gens de lettres il fut maintenu au régime du droit commun malgré sa tuberculose, et expira sous les verrous.

L'ingénue de Fèvre, séduite par un bourgeois, ami de son père, est réduite à l'avortement pour cacher le scandale. Cette situation effraie toutes les actrices; M<sup>110</sup> Théven a eu le courage d'accepter le rôle.

24 octobre 1890. — A la Porte-Saint-Martin, hier soir, répétition de Cléopâtre, une pièce habilement découpée par Emile Moreau dans le chefd'œuvre shakespearien. Salle très belle. Un succès dû surtout à une très somptueuse mise en

scène de Duquesnel, et au jeu de Sarah qui a une entrée, enveloppée dans des tapis que l'on déroule, avec un tel éclat de jeunesse que la salle lui fait une ovation.

31 octobre 1890. — L'Honneur a passé sans accroc, grâce à l'équilibre et à la force tranquille de l'œuvre. La presse ne fait pas mauvaise figure; on a compris tout de même qu'il n'y avait là aucune intention de scandale. C'est avec des œuvres hardies, comme celles-ci, que nous finirons par éveiller dans le public une véritable réaction contre les fadeurs et les mensonges du théâtre romanesque. Lemaître dit dans son feuilleton que la pièce est d'un mérite réel et qu'elle soulève des questions de morale importantes.

1er novembre 1890. — Un bel article de Séverine sur Louise France, une des figures les plus curieuses du Théâtre-Libre. L'actrice a tout connu du théâtre et de ses misères, tour à tour excentrique de beuglant, rôdant à l'étranger, depuis l'Egypte jusqu'à Bruxelles, puis, sur le tard, trop tard, arrivant chez nous, où dans Lucie Pellegrin, Rolande, la Tante Léontine, la vieille servante de l'Honneur, elle a fait des créations acclamées.

2 novembre 1890. — Quel dommage que Porel, avec son grand talent de metteur en scène historique, s'acharne à faire adapter Shakespeare; cette présentation de Roméo et Juliette est admirable; s'il nous avait donné le chef-d'œuvre intégralement, quel spectacle nous aurions eu!

6 novembre 1890. — Hier soir, en arrivant chez Pousset, je trouve à la table de Mendès Georges Courteline, encore employé, je crois, à l'Instruction publique ou aux Cultes, mais déjà célèbre par ses contes et ses nouvelles d'une verve et d'une gaieté extraordinaires. Je le vois depuis quelque temps assez timide et silencieux derrière Mendès qui a pour lui une admiration visible et je le détermine à faire quelque chose, ne fût-ce qu'un acte, pour le Théâtre-Libre où j'ai la conviction que son comique puissant serait une note bien heureuse dans la disette où nous sommes d'auteurs vraiment gais.

8 novembre 1890. — Cette petite note court la presse, reproduite par toutes les feuilles qui ont bien voulu l'accueillir:

On annonce que le ministère des Beaux-Arts a pris quatre fauteuils en abonnement au Théâtre-Libre. Antoine sanctifié par les Beaux-Arts, l'avortement qualifié de bel art, les souteneurs honorés par le ministère, ohé, Alphonse, mince de rigolade!

8 novembre 1890. — Il y a maintenant deux Théatres-Libres à Berlin; une scission s'est produite et la scène libre est maintenant concurrencée par la scène allemande.

12 novembre 1890. — Reprise de la Parisienne au Théâtre-Français. Il n'y a pas que nous autres du Théâtre-Libre qui ayons pensé que l'interprétation déplorable de cette maîtresse pièce, sur notre premier théâtre, a été pour beaucoup dans le peu d'effet de la représentation. Henry Fouquier lui-même le constate dans son feuilleton.

13 novembre 1890. — Scholl nous a lu ce soir son petit acte, l'Amant de sa femme, que nous jouerons prochainement; je n'aime guère cette pièce qui est du vieux théâtre, mais le nom du célèbre chroniqueur, un homme charmant, du reste, sera précieux, neutralisant, pour une fois, tous ses vieux camarades de la presse.

14 novembre 1890. — En constatant la déception que Becque vient de rencontrer au Théatre-Français, avec sa *Parisienne*, Pessard, lui aussi, tout inféodé qu'il soit aux vieilles formules, se plaint de l'interprétation et il ajoute:

Ce que j'ai bien vu, par exemple, c'est que les interprètes de la Parisienne, lorsqu'ils causent entre eux, s'adressent au public, et que le dos de M. Antoine m'enlève moins mes illusions scéniques que ces visages racontant leurs petites affaires aux messieurs assis aux fauteuils d'orchestre.

Décidément, nous marchons.

15 novembre 1890. — Becque me disait ces jours-ci, à propos de la Parisienne et des reproches que toute la presse fait à M. Prud'hon, qu'à l'origine, lorsqu'il soumit la pièce au comité de lecture, il avait en vue Coquelin aîné pour le personnage de Lafont. Il me dit ensuite avoir pensé à Dupuis, celui des Variétés. C'est extraordinaire comme un auteur dramatique de cette envergure peut se tromper sur ses inter-

prétations. Je m'efforce de lui prouver que Lafont est un personnage qui ne doit pas être comique, mais faire seulement sourire, et je lui cite Vois, qui le créa à la Renaissance, et qui, jusqu'à présent, n'y a pas été remplacé. Mais je ne parviens pas à convaincre Becque; attardé au théâtre brillant de Dumas, il rêve, pour ses bonshommes si humains et parfois si douloureux comme l'amant de sa Clotilde, des acteurs en dehors, habiles à slatter le goût du public pour le théâtre aimable et léger.

17 novembre 1890. — Sarcey défendant, bien entendu, l'interprétation de la Parisienne de la Comédie-Française, dit:

L'échec de Becque, un échec incontestable, — et ceux qui n'ont pas voulu en convenir n'ont qu'à attendre la suite, qui les forcera bien à changer de langage, — l'échec de Becque laisse intacte l'estime que nous avons pour son talent et la grande situation qu'il occupe dans les lettres. Mais le système a reçu un rude coup dont il aura quelque peine à se remettre. Ces messieurs, au moins jusqu'à nouvel ordre, auront mauvaise grâce à prétendre que c'est nous qui, nous mettant entre leurs œuvres et le public, l'empêchons de les admirer. Nous avons poussé de toutes nos forces à ce que l'on jouât la Grand'mère, d'Ancey, le Maître, de Jean Jullien, la Parisienne, de Becque, et voyez les résultats.

## Et ailleurs:

La représentation enfin a eu lieu. Il serait inutile de le dissimuler, la Parisienne a été ce que nous appelons, dans notre argot, un four noir.

20 novembre 1890. — Aurélien Scholl, dont nous répétons en se moment l'acte l'Amant de

sa femme, est vraiment l'un des hommes les plus spirituels de Paris. Il a gardé une pointe d'accent bordelais, qui donne à sa jolie voix quelque chose de chantant, d'un charme extrême. Ce grand vieillard élégant est resté svelte par de continuels et journaliers exercices d'escrime dont il raffole. Il a fait école avec son monocle célèbre; son prestige est si grand sur le boulevard que toute une génération s'évertue à ce carreau dans l'œil.

22 novembre 1890. — M. Jules Schaumberger, rédacteur en chef d'une revue de là-bas, vient de fonder à Munich un Théâtre-Libre.

23 novembre 1890. — Dîner ce soir chez Daudet, avec Ajalbert, pour la lecture de la Fille Elisa; il n'y a là que Goncourt, M<sup>me</sup> Daudet et son mari.

Ajalbert lit la pièce, qui est un peu sommaire, mais pittoresque et vraiment dramatique. Comme la question se pose de savoir si la plaidoirie de l'avocat, tenant tout le second acte, et dont la durée sera de trois quarts d'heure, pourra être supportée par le public, il y a une incertitude générale; Daudet seul déclare être sûr que la chose n'est vraiment pas possible.

24 novembre 1890. — J'ai, ce soir, les honneurs du feuilleton de Sarcey. J'avais gardé sur le cœur cet échec de la Parisienne à la Comédie-Française et je n'ai pas pu me tenir de tenter non point de convaincre Sarcey, mais de soumettre aux réflexions du public les causes que je crois

démêler de l'échec répété, non seulement de la Parisienne, pourtant une œuvre hors de toute discussion, mais encore de la pièce d'Ancey à l'Odéon, Grand'mère, et aussi de cette reprise, assez saugrenue d'ailleurs, du Maître au théatre des Nouveautés. Je note, avant qu'elle ne soit dispersée aux quatre vents, la partie principale de mon plaidover.

N'êtes-vous point frappé de cette coïncidence, trois pièces, la Parisienne. Grand'mère, le Mastre, toutes les trois venant du même côté, conçues dans l'esprit de renouveau qui tourmente l'école nouvelle, échouant toutes les trois, dans trois théatres différents, et, de l'avis commun, rencontrant une interprétation insuffisante avec, pourtant, des comédiens qui appartiennent, pour la plupart, à l'élite des artistes pari-

Comment expliquer cette triple coıncidence et n'est-il pas intéressant d'en rechercher les causes? Notez, bien entendu, que je ne me permets aucune appréciation littéraire; ce n'est pas mon affaire: je parle simplement métier. Eh bien, je pense qu'il y a ici une grosse question technique à élucider, qui devrait intéresser tous les auteurs de demain et, peut-être aussi, les comédiens intelligents et avisés, soucieux de leur art et du mouvement théâtral actuel. Donc Grand'mère a été un four, le Maître a été un four, et la Parisienne est, dites-vous, un four.

Pour les trois pièces, la presse s'est généralement accordée à trouver l'interprétation médiocre. En ce qui concerne le Maître et la Parisienne, on avait l'interprétation primitive comme point de comparaison. Pour Grand'mère, ce point d'appui manquant, on a, un peu plus que de rai-

son, fait payer les pots cassés à Ancey.

Eh bien! la raison toute simple de cette triple aventure où des comédiens, excellents d'habitude, ont été jugés médiocres un soir (et pour cette fois seulement), c'est qu'aucune des trois œuvres n'a été mise en scène et jouée dans son vrai sens.

C'est que ce théâtre nouveau (ou renouvelé) exigerait des interprètes nouveaux ou renouvelés; c'est qu'on ne doit pas jouer des œuvres observées (ou prétendues telles, si vous voulez) comme on interprète le répertoire, ou comme on réalise les comédies fantaisistes; c'est qu'il faut, pour pénétrer dans la peau de ces personnages modernes. lacher tout l'ancien bagage; c'est qu'une œuvre vraie veut être jouée vrai, de même qu'une pièce classique veut surtout être dite, puisque le personnage n'est, le plus souvent, qu'une abstraction, qu'une synthèse, sans vie matérielle; c'est que les personnages de la Parisienne ou de Grand'mère sont des gens comme nous, vivant non dans de vastes salles, à dimensions de cathédrales, mais dans des intérieurs comme les nôtres, au coin de leur feu, sous la lampe, autour d'une table et pas du tout, ainsi que dans l'ancien répertoire, devant la boîte du souffleur; c'est qu'ils ont des voix comme les nôtres, que leur langage est celui de notre vie journalière, avec ses élisions, ses tours familiers, et non la rhétorique et le style noble de nos classiques.

Quand M<sup>110</sup> Reichenberg attaque la première scène de la Parisienne avec sa voix d'actrice, et que M. Prud'hon lui répond avec le timbre de Dorante, ils disent immédiatement faux la prose de Becque, et ils l'ont fait, l'autre soir, durant trois heures, sans se lasser. La caractéristique de ce nouveau théâtre est, n'est-ce pas? l'inconscience des personnages, toujours, comme nous faisons des bêtises et des énormités, sans nous en apercevoir. La plupart de nos comédiens, dès qu'ils sont en scène, sont portés à substituer leur propre personnalité au bonhomme qu'ils devraient faire vivre; au lieu d'entrer dans leur personnage, c'est leur personnage qui entre en eux. Ainsi, l'autre soir, nous avons eu M<sup>110</sup> Reichenberg et non Clotilde; MM. Prud'hon, Le Bargy et de Féraudy, mais pas du tout des hommes de Becque.

Et ce salon!... Avez-vous jamais rencontré chez les bourgeois parisiens un salon semblable? Est-ce là la demeure d'un chef de bureau?... demeure sans le moindre recoin où l'on sente, comme chez n'importe lequel de nous tous, l'endroit préféré où l'on bavarde, le fauteuil où l'on

paresse, la besogne faite?

Je sais l'objection: le décor est secondaire. Oui, peutêtre, dans le répertoire, et encore. Mais pourquoi ne pas le réaliser, ce décor, puisqu'on le peut avec du soin et que cela ne nuirait en rien à l'œuvre, même si j'avais tort, pourvu qu'on reste dans la juste mesure? Dans les œuvres modernes, écrites dans un mouvement de vérité et de naturalisme où la théorie des milieux et de l'influence des choses extérieures a pris une si large place, le décor n'est-il pas le complément indispensable de l'œuvre? Ne doit-il pas prendre, au théâtre, la même importance que la description tient dans un roman? N'est-il pas une sorte d'exposition du sujet? Certes, on ne fera jamais complètement vrai, puisqu'il y a au théâtre, nul ne songe à le nier, un minimum de conventions, mais pourquoi ne pas s'efforcer de réduire ce minimum?

Les dimensions de la scène ou de la salle importent peu. Si le cadre est trop vaste, pourquoi ne pas adopter des plantations plus en avant, moins larges? Et, quant à la diction, ne sait-on pas que l'acoustique de la salle du Français est merveilleuse? La plupart des autres théâtres, moins grands de moitié, sont moins bien partagés. Raison de plus, en tout cas, pour ne pas employer ces décors immenses où, lorsqu'il s'agit d'œuvres intimes, la voix se perd. A l'Odéon, on a joué Grand'mère dans un salon monumental; le même qui avait, du reste, complètement étouffé un acte de Renée Mauperin!

Qu'est-ce que vous voulez qu'une œuvre toute de vie et d'intimité devienne dans une atmosphère faussée?

Les mouvements sont, à mon avis, aussi mal compris que les décors. On ne règle pas les allées et venues des comédiens sur le texte ou dans le sens de la scène, mais selon la commodité ou le caprice des acteurs, qui jouent chacun pour leur compte, sans se soucier des autres. Et cette rampe les hypnotise: tout le monde tâche d'avancer le plus possible dans la salle. On m'a cité un théatre ou, du temps du gaz, ils brûlaient tous, aux becs grands ouverts, le bas de leurs pantalons.

Milé Reichenberg, l'autre jour, monologuait debout, en brodant, comme les bonnes femmes tricotent au pas de leur porte. Pas une fois Clotilde et Lafont ne se sont adressés franchement l'un à l'autre. Mais, à la ville, au bout de deux phrases, vous diriez à votre interlocuteur: « Regardez-moi donc, sacrebleu! c'est à vous que je parle!» et vous auriez raison.

La vérité est qu'à ce théâtre nouveau, il va falloir des

nterprètes nouveaux. C'est une vérité élémentaire que je abache partout.

Voyez encore l'exemple du Mattre. Gette tentative, aux Nouveautés, était aussi baroque que possible. Je l'ai dit aux fils Brasseur. L'expérience était faite dans les plus mauvaises conditions. Le Mattre était la dernière pièce de chez nous qu'il fallait songer à acclimater dans ce milieu élégant et boulevardier. Jean Jullien, trop pressé, a fait là une fausse manœuvre dont il peut mesurer à présent les conséquences. Il a amoindri le très gros succès d'art qu'il venait de remporter sans profit pécuniaire appréciable; il a eu encore le désagrément de fournir à nos adversaires des arguments contre les théories qu'il soutient et contre les camarades qui luttent à côté de lui.

Mais, enfin, la chose décidée, il s'est appliqué à demander à ses interprètes nouveaux les mouvements notés chez nous. On a point un décor semblable; on a poussé la bonne volonté et la conscience jusqu'à se procurer les mêmes meubles et les mêmes accessoires. Et pourtant ce n'était pas cela, tout le monde l'a dit en s'en étonnant. C'est que les comédiens du boulevard n'avaient pas dans les jambes ces mouvements dont je parlais tout à l'heure. Une passade faite par Janvier, par exemple, n'est plus la même quand elle est exécutée par Decori : c'est que Decori, avec toute son expérience, a dans les jambes, j'y insiste, tout le métier courant, excellent ailleurs, mais nuisible ici, et cela ne saurait s'en aller tout de suite. Il est gêné, lui qui sait son métier, et Janvier, qui ne le sait pas, était à son aise, il va simplement où on lui dit d'aller, avec son train vivant de tous les jours. L'autre a une marche spéciale, « une marche de théâtre » dont il aurait cent fois plus de peine à se défaire qu'il n'en a pu avoir à l'apprendre.

Dernièrement, j'ai, à la prière des auteurs, fait répéter par la troupe des Menus-Plaisirs, Deux Tourtereaux et une pièce qui sera jouée dans quelques semaines. Pour l'acte de Ginisty et Guérin, j'ai tenté d'indiquer aux deux très gentils camarades qui reprenaient les rôles, les mouvements, l'allure réglée chez nous avec France. Eh bien! j'ai dû y renoncer pour ne pas chagriner deux braves gens qui suaient sang et eau sans résultat. Pour l'autre pièce, ç'a été encore pis. J'ai tout làché au bout d'une répétition. Je ne pouvais les décider à aller simplement à une table ou à

s'asseoir dans un fauteuil sans regarder dans la salle et sans prendré une allure particulière. Il n'y a rien à faire, et pourtant, sans aucun doute, ces artistes savent leur métier. Ils font tous les soirs, comme les interprètes de la Parisienne, des choses bien plus difficiles dans d'autres pièces, mais ils ont perdu la simplicité et le don d'agir tout bonnement, comme s'ils n'étaient pas regardés.

Obtenir d'un comédien qu'il parle longtemps assis est impossible; dès qu'il commence un couplet un peu long, irrésistiblement il dit au metteur en scène: « Je me lève, n'est-ce pas? » C'est que pour eux, rompus à l'ancienne formule, aux Desgenais phraseurs,—la scène est une tribune, et non un endroit clos où il se passe quelque chose. Je me souviens qu'à une conférence chez Ballande, en 1873, vous citiez cette anecdote d'un acteur du Palais-Royal, Arnal ou Ravel, je crois, qui, ayant son chapeau à accrocher, se promenait obstinément devant la rampe, cherchant avec conviction un clou sur ce quatrième mur. Cela m'avait beaucoup frappé et vous m'aviez paru fort approuver la chose. Voilà comment on corrompt la jeunesse sans s'en douter!

Je m'arrête. Mais je vous en supplie, portez votre attention de ce côté, et observez. Vous serez frappé du désaccord profond qui s'ébauche entre les œuvres à tendances nouvelles et les interprètes qu'elles rencontrent. Il y a là un point important, et une curieuse face du mouvement théatral actuel. Pour moi, je suis profondément heureux, car l'évolution se dessine. Et je ne songerais guère à prendre la parole, si ce n'était devenu une espèce de sport de « tomber » avec bienveillance, il est vrai, mais enfin de « tomber » le Théatre-Libre, chaque fois qu'une œuvre sortie de chez lui court ailleurs des aventures diverses. Il ne faut pas s'y tromper, on va collectionner encore des fours, recevoir des volées, mais le branle est donné. Il y a tout un travail souterrain et vous savez que le public y mord déjà. On avait dit autrefois que notre modeste maison était affaire de mode, et qu'elle disparaîtrait un beau soir comme elle était venue. Or, vous savez que notre public grandit chaque année, que, par conséquent, le terrain s'élargit de plus en plus. On y viendra, aux nouvelles idées, j'en ai le ferme espoir; mais, fichtre, il ne faut pas s'emballer, et croire naïvement conquérir, du coup, à la

ois le succès littéraire, les grosses recettes, et l'engouenent de la foule. Il passera encore beaucoup de pièces sur es affiches auparavant et nous en sommes à peine aux premiers tâtonnements.

Pour le moment, il faut se contenter de regarder en arrière et de mesurer le terrain fait depuis cinq ou six ans.

Votre dévoué,

A. ANTOINE.

Ce qui me surprend, c'est l'espèce de cordial consentement avec lequel Sarcey accepte ces observations et ces théories; et il faut noter chez cet homme singulier, à côté des partis pris les plus violents, cette bonne foi dans des choses techniques qui pourraient lui échapper. Il dit, et vraiment on pourrait le croire, que personne ne cherche la vérité d'un meilleur cœur que lui, et le voilà qui, à la suite de ma lettre, fortifie encore mon plaidoyer en citant deux anecdotes de comédiennes résistant à leurs auteurs.

26 novembre 1890. — Les Marseillais viennent de créer eux aussi, un théatre libre, à l'instar de Paris. On me parle d'une pièce en un acte jouée à la soirée d'inauguration, dont l'auteur est un jeune homme de la ville, Emile Fabre, intitulée : le Devoir conjugal, sur lequel, paraît-il, il serait intéressant d'avoir l'œil.

27 novembre 1890. — Ce soir, en bavardant avec Pierre Véber, nous nous attardons devant sa porte, rue Richelieu; il me conte son idée d'une pièce, encore plus norvégienne que celles dont on parle tant. Le scénario serait d'une malice bien amusante. Il y mettrait tout: le pasteur, la jeune fille qui va prendre le bateau, les brouil-

lards et les sapins, la femme étrange et incomprise, etc., et il me propose d'annoncer cette pièce comme d'un auteur scandinave encore inconnu, en me pariant que tout le monde la prendra au sérieux. L'idée est drôle et je le crois fort capable de tenir la gageure; mais il y aurait un peu d'irrévérence pour le Théâtre-Libre à se prêter à une mystification, dont, hélas! la réussite serait complète, si j'en juge par la façon dont on parle à tort et à travers d'Ibsen et de son œuvre.

30 novembre 1890. — C'est l'acte de Scholl, l'Amant de sa femme, qui était l'attrait principal de notre dernier spectacle. Scholl, redouté de ses confrères, a été traité par eux tout à fait cordialement. Les trois actes de Biollay, Mansieur Bute, une assez sombre histoire de bourreau, n'ont pas causé grande sensation.

1er décembre 1890. — A notre dernier spectacle, nous avons joué un acte de Julien Sermet. Cette Belle Opération met en scène, de la façon la plus amusante, une douzaine de chirurgiens, depuis le petit praticien de quartier jusqu'au professeur de Faculté; tous ces gens s'empressent autour d'une malade. Sur une consultation suprême, présidée par un professeur, on se résout à opérer, et passés dans la chambre de la patiente, les hommes de l'art reviennent bientôt en hochant la tête; l'opération n'a pas réussi, la eliente est morte. Malgré ce sujet macabre, rien n'est plus ironiquement féroce que ce tableau. Il a amusé les uns et exaspéré les autres. Mais,

e qui est le plus drôle, c'est la colère de Zola, on indignation furibonde devant cette petité ièce. Lui, pourtant, devrait être le premier à amuser de ce réalisme violent.

1st décembre 1890. — Il y a à la Nation un aspecteur des Beaux-Arts, Adrien Bernheim, xcellent garçon, mais qui a le tort d'emboîter égulièrement le pas à Sarcey, et de crier voloniers « tue », quand l'autre dit « assomme ». Je ais bien que Bernheim, à l'exemple de son llustre confrère du Temps, se tient pour l'un des aladins de la tradition classique, et tout cela st de fort bonne guerre. Mais, à la suite de la ettre que j'ai adressée à Sarcey, Bernheim, moins olérant que son chef de file, me tombe dessus, aisant pour le moment cause commune avec lauer, en me prédisant la fin prochaine du l'héâtre-Libre.

4 décembre 1890. — Le bruit court que Porel ongerait à abandonner l'Odéon pour l'Opéra. In me tâte au point de vue d'une candidature ur la rive gauche. Mais pour l'instant, je n'en ai juère envie, je crois que nous avons encore trop le besogne à faire.

15 décembre 1890. — Descaves, qui venait de sublier Sous-Offs, est poursuivi. J'allais précisénent donner bientôt une pièce de lui, un acte ur l'armée, l'Envers du galon, que nous avions nême un peu répétée et qu'il va falloir sans loute ajourner.

15 décembre 1890. — Christian, l'acteur des Variétés, vient de mourir; c'était un des plus amusants comiques que j'aie vus. On pouvait l'entendre plusieurs fois, dans un même rôle, car chaque soir, il improvisait, rappelant tout à fait les anciens farceurs de nos tréteaux de la Comedia del Arte.

15 décembre 1890. — Dans la Vie parisienne, le rédacteur dramatique, qui est Saint-Cère, est dur pour les interprètes de la Parisienne, aux Français: il dit: « M. Becque, qui en a appelé du jugement de la Renaissance au jugement des Français, en appellera peut-être encore une fois au Théâtre-Libre. » Hélas, je n'ai pas de théâtre régulier, et il ne saurait être question de reprise chez nous, mais si jamais je deviens directeur de théâtre pour tout de bon, je suis bien sûr d'avoir un jour raison, avec le chef-d'œuvre de Becque.

16 décembre 1890. — Becque s'est fâché tout rouge contre l'article de Sarcey sur la reprise de la Parisienne; il parle même de faire un procès au critique du Temps, et on annonce qu'il aurait déjà choisi M° Tézénas comme avocat.

16 décembre 1890. — Voici encore un Théâtre-Libre à Londres, organisé par un des artistes les plus distingués de là-bas, Beer Boom Tree. Il y a des représentations hebdomadaires, des soirées du lundi, qui amènent des discussions de presse pour et contre les innovations théâtrales de la jeune école anglaise. Mais le milieu ne me semblé guère favorable à un mouvement littéraire. Les scènes anglaises vivent d'ouvrages sans consistance, ingénieux et simples à la fois, suffisants pour un public curieux seulement de distractions superficielles. Puis, le cant anglais, la sévère censure exercée sur toute la production dramatique, avec la rigueur protestante, ont tari depuis des siècles la sève du grand arbre shakespearien.

17 décembre 1890. — L'Odéon a donné une adaptation de Shylock, par Haraucourt, dans une bien belle mise en scène. Mon pauvre ami Mévisto, qui avait été engagé pour créer Shylock, a été remplacé au dernier moment par Albert Lambert. Toujours la guerre au couteau pour tout ce qui vient du Théatre-Libre, auteurs ou artistes.

19 décembre 1890. — Ce qu'il y a d'irritant, c'est que, s'il nous est relativement possible de batailler dans la presse parisienne, les grands journaux de province, les feuilles régionales, si importantes devant l'opinion publique, sont aux mains de nos adversaires et nous portent des coups que nous ignorons.

Ainsi, ce matin la Gironde parle des « becquistes » qui sévissent au Théâtre-Libre, et cette attaque, qui serait parée ici de suite, se déploie là-bas, sans riposte possible, devant l'énorme pu-

blic de toute une région.

20 décembre 1890. — C'était à prévoir, après l'éreintement de Sarcey et l'assassinat de la générale, la Parisienne ne fait pas le sou à la Comédie-Française. Nous sentons tous, autour de

Becque, combien le coup est rude pour ses affaires d'argent, que les droits d'une reprise, importante comme celle-là, auraient un peu arrangées. Et, pour l'en distraire, nous imaginons de lui offrir un dîner pour lequel nous ne sommes qu'une douzaine triés sur le volet. Au Café américain, entouré de Geffroy, Ajalbert, Rosny, Ancey, Wolff, Lecomte et d'autres, Becque, que cette manifestation touche profondément, redevient, dans l'admiration affectueuse qui l'entoure, le maître spirituel et profond que nous tenons pour le vrai rénovateur du théâtre contemporain.

22 décembre 1890. — M. Halgan, sénateur de la Vendée, est monté à la tribune du Sénat, tantôt, pour s'étonner que le directeur des Beaux-Arts, M. Larroumet, ait cru devoir subventionner le Théâtre-Libre en prenant un abonnement officiel.

Il parle des ordures jouées chez nous, et c'est un large mouvement d'indignation. Larroumet, directeur des Beaux-Arts, à la tribune, courbe un peu le dos sous la rafale, mais déclare, tout de même, qu'à côté d'une pièce fâcheuse, les Chapons, et plusieurs autres, il importe de remarquer que l'Institution dramatique dont il s'agit en a joué beaucoup de très intéressantes, dont l'action s'est déjà fait sentir.

Ce serait assez brave, si le directeur des Beaux-Arts, gâtant tout par une petite supercherie, ne déclarait que, d'ailleurs, la subvention accordée est une façon, pour l'administration, de se ménager une surveillance nécessaire sur ce qui se passe dans la maior.

qui se passe dans la maison.

Une intervention sage et mesurée du ministre Bourgeois clôt le débat, en invoquant l'intérêt des « jeunes auteurs » qui trouvent dans « cette maison » des occasions de faire connaître leur talent.

23 décembre 1890. — On s'est fort agité autour de la distribution de la Fille Elisa. M. de Goncourt a désiré Janvier pour le rôle du petit soldat Tanchon; il y sera du reste excellent, mais j'avais aussi pensé à Gémier. Pour la fille Elisa, j'ai été un moment embêté: le général Turr, ambassadeur d'Autriche, avait fortement recommandé à M. de Goncourt une actrice hongroise, célèbre, paraît-il, là-bas, qui voulait s'essayer à Paris. Elle venait répéter la pièce dans des robes somptueuses, mais avec un accent impossible. Il est probable qu'elle a du talent dans son idiome natal, cependant j'ai tout simplement donné Elisa à Nau, qui répétait un petit rôle à côté, et qui sera tout à fait le personnage.

23 décembre 1890. — Ce matin, j'ai couru chez Coppée, dont on vient d'interdire un acte en vers, le Pater, parce que l'action se déroule sous la Commune pendant les journées de mai 71.

Coppée habite, rue Oudinot, un pavillon au fond d'un jardinet de curé, et je le trouve au coin du feu, devant un bol de tisane. Il est souffrant; pendant que sa sœur Annette va et vient auteur de nous dans le petit cabinet de travail, un peu inquiète que je ne fatigue son malade, je lui demande sa pièce pour chez nous. Je connais depuis longtemps Coppée, dès la première heure un ha-

bitué de Montparnasse, et qui vient parfois bavarder rue Blanche. Ma requête le surprend et l'émeut, mais la chose est délicate, il veut réfléchir; pourtant j'espère qu'il se décidera, oette escarmouche réveille son humeur de gamin de Paris.

- 23 décembre 1890. Il y a conflit avec Koning, qui, bien que le Théâtre-Libre ait, depuis longtemps, retenu la date du 26 décembre pour passer avec Elisa, annonce pour le même jour l'Obstacle, de Daudet. Malgré mes courtoises réclamations, Koning mettait un malin plaisir à ne pas céder. C'est Daudet qui, dans une gentille lettre, le prie de laisser la place par déférence pour son grand ami Goncourt.
- 25 décembre 1890. Tantôt, comme nous étions à plusieurs réunis rue Blanche, en train de parler de l'affaire Descaves, l'idée nous vient d'organiser une protestation contre ces poursuites. Darzens, toujours actif, Hennique, généreux et emballé, rédigent immédiatement le texte; nous prenons des fiacres tous, car il faut que dans les quarante-huit heures nous ayons recueilli toutes les signatures des écrivains célèbres, sans aucun souci d'école. Pour commencer, Darzens galope jusqu'à l'avenue Trudaine, et une heure après il nous rapporte triomphalement une première signature, celle de Georges Ohnet. Ce geste d'un homme de lettres si loin de ce que nous aimons est d'une élégance émouvante.

26 décembre 1890. — Première de la Fille Elisa hier soir.

Décidément, Baudet s'est trompé. Bien qu'on n'ait fait que de très légères coupures, la plaidoirie du second acte passe tout entière. J'ai senti en la disant qu'elle était plutôt trop courte, et j'ai dit à Ajalbert mon regret de n'avoir pas maintenu le

texte complet.

La soirée avait mal commencé avec Conte de Noël, deux pittoresques tableaux dont le jeune auteur avait tenté une fusion du réalisme et du mysticisme. On sifflait ferme lorsque M. de Goncourt, qui s'était attardé à dîner, arrivait sur la scène au baisser du rideau; il est devenu tout pâle pensant à la pauvre Fille Elisa qui allait suivre. Mais sa pièce a tout à fait bien marché et l'acte de la cour d'assises a enlevé la salle. Vif succès de mise en scène.

Ce matin, la presse est fort bonne. Le plus dur est notre ami Pessard, qui, tout en déclarant avoir abandonné le théâtre après le premier acte d'une pièce que, dit-il, il se sent incapable de raconter, se livre à un éreintement formidable.

27 décembre 1890. — Auguste Liner, auteur de ce Conte de Noël, si violemment bousculé, est encore sous les drapeaux, caporal dans un régiment d'infanterie à Vincennes. Par ce temps de poursuites et d'interdictions, je crains que le bruit fait autour de sa pièce ne lui occasionne quelques ennuis.

27 décembre 1890. — Descaves, que l'on poursuit pour Sous-Offs, a été un modèle de troupier; il nous montre son feuillet de punitions : en cinq

ans de service, quatre jours de salle de police et vingt jours de consigne.

28 décembre 1890. — Le débat du Sénat occupe la presse. Tous les journaux réactionnaires, l'Autorité en tête, parlent des « étranges théories » du ministre. Les adversaires des théâtres subventionnés ne perdent point l'occasion d'entrer en campagne, et prient le directeur des Beaux-Arts (le Temps du 25 décembre) d'user de son autorité sur les théâtres subventionnés, afin de n'être pas réduit à constater que Monsieur Antoine, seul, a quelque esprit d'initiative; on en arrive à demander à quoi servent les grosses subventions données aux théâtres d'Etat, puisque, avec 500 francs, le Théatre-Libre fait leur besogne. Voilà qui va encore me faire quelques amis, et Dieu sait pourtant si j'y suis pour quelque chose.

29 décembre 1890. — L'Obstacle, de Daudet, au Gymnase, a une belle presse, mais la pièce reste, quand même, au second plan de l'actualité, à cause du retentissement d'Elisa; j'en suis désolé, c'est une contrariété pour des gens envers lesquels ma reconnaissance est très sincère. Cependant cette coïncidence des deux spectacles n'a pas été provoquée par moi; je sens qu'il va y avoir par suite un refroidissement que Goncourt aggravera à son insu; il doit parler, devant ses amis résignés, du succès de sa pièce, sans même soupçonner le petit agacement qu'il provoque autour de lui.

30 décembre 1890. — Notre protestation au sujet de Descaves se couvre des signatures les plus illustres. Emile Zola, Alphonse Daudet, Edmond de Goncourt, Jean Richepin, Henry Becque, Mendès, Léon Cladel, Clovis Hugues, etc.

30 décembre 1890. — L'affaire du Pater interdit par la censure a soulevé un bruit énorme. Coppée m'avait enfin donné gentiment la pièce, lorsque je suis appelé au Figaro, chez Magnard. J'apprends un joli tour de notre ami Koning qui offre de la monter chez lui au Gymnase, et Coppée, sentant bien qu'il désobligerait le Figaro en refusant, tâche de trouver une combinaison qui satisferait tout le monde; je suis furieux, sans le laisser voir, car le Pater ne m'intéresse plus ainsi: ce qui était avantageux pour nous, c'était de le représenter devant nos spectateurs habituels; dans ces conditions, je laisse tomber l'affaire. Je jouerai la pièce en Belgique à notre prochain voyage, avec mes camarades qui l'avaient déja répétée: Magnard, toujours bienveillant, comprend que je ne veuille pas travailler avec Koning qui nous a tant combattus.

30 décembre 1890. — Ajalbert, qui n'a pas digéré le compte rendu d'Hector Pessard sur la Fille Elisa, proteste, dans une lettre publique, contre ce critique éreintant une pièce qu'il déclare ne pas avoir vue, ayant quitté, de dégoût, a-t-il dit, le théâtre, après le premier acte. Pessard est vice-président du Cercle de la Critique; et il est probable que l'incident va faire

du bruit, car voici une fois de plus le fameux droit du critique remis en discussion.

- 30 décembre 1890. Devant l'affluence des abonnements, je dois entrevoir sérieusement la nécessité de créer une troisième série.
- 31 décembre 1890. Pessard, répondant à Ajalbert, dans le Gaulois, avoue qu'en effet, il a quitté le Théâtre-Libre après le premier acte de la Fille Elisa, parce que, dit-il, il n'avait jamais été convenu avec la direction du Gaulois qu'il serait condamné à endurer le mal de mer au delà d'une certaine limite.
- 31 décembre 1890. Toute cette histoire du Rater est assez mauvaise pour la censure; aux Beaux-Arts, devant le bruit et la sensation produite par les poursuites contre Descaves, on s'inquiète et on redoute, je le sais, un gros mouvement d'opinion.
- 31 décembre 1890. Dans la période de 87 à 90, la Comédie-Française, l'Odéon, le Gymnase et le Vaudeville ont représenté, à eux quatre, 164 actes inédits. Dans le même temps, le Théâtre-Libre en a joué 125 à lui seul.

## 1891

- 1891. J'avais grand désir de voir le procès de Pel, un homme extraordinaire, paraît-il, qui a fait cuire sa bonne dans un poèle. Ajalbert m'a conseillé de demander une place au défenseur, Henri Robert, dont on commence à remarquer le talent. A la cour d'assises, tantôt, un garde lui ayant fait passer ma carte, le jeune maître, fort aimablement, se dérange lui-même, trop heureux, dit-il, d'être agréable à son confrère de la Fille Elisa. A l'audience, il plaide avec une éloquence, une autorité vraiment admirables.
- 1891. Jean Jullien, tout à fait en froid avec la rue Blanche, prend le feuilleton dramatique de *Paris*, où Bauer l'a fait entrer.
- 1891. Je garderai le regret de n'avoir pas réussi à entraîner, dans ces batailles du naturalisme au théâtre, les deux romanciers de Médan qui, le maître mis à part, étaient incontestablement les deux personnalités supérieures du groupe. Huysmans n'a jamais voulu venir vers

la scène, c'est à peine si, de temps en temps, il assiste chez nous aux pièces de quelque camarade.

Le succès de son nouveau livre Là-bas est vraiment très gros; déjà on le sent préoccupé de s'évader des formules réalistes, mais l'art et l'originalité d'une telle œuvre demeurent tout de même assez à part, à une époque où le roman moderne flamboie d'une telle puissance de vie et d'observation. Les meilleures pages de Là-bas sont encore celles où l'analyse et la méthode de Zola laissent leur empreinte.

Maupassant, de son côté, tout à fait dans la gloire, trop sollicité, « vaut » trop pour venir dans mon petit théâtre donner une copie qui lui est payée si cher la ligne. Céard a bien souvent voulu s'entremettre près de lui, et il me dit qu'il faut y renoncer; c'est grand dommage, car l'auteur de Boule-de-Suif aurait exercé à la scène une action magnifique pour ce renouvellement que nous poursuivons.

3 janvier 1891. — Voici un article du bon Pessard dans la Petite Gironde qui nous éreinte copieusement; cet excellent homme parle de Marivaux d'égoût et de Musset de cloaque; comme sa situation est considérable dans les grands organes provinciaux, il faut subir cette agression sans aucune possibilité de riposter.

5 janvier 1891. — La prise de possession du rôle de Tartuffe par Got a soulevé un nouveau débat. On reproche surtout au maître d'avoir tiré le personnage hors des conventions pour le

jeter en pleine vie. J'y suis allé, bien entendu; c'est la plus belle leçon de théatre qu'il soit possible de prendre, mais, en notre beau pays, il n'est pas facile de bousculer la routine, même quand on est le doyen de la Comédie-Française.

- 5 janvier 1891. Mirbeau tombe sur Pessard, ce matin, dans sa série de Monologues tristes, de l'Echo de Paris, de la façon la plus féroce et la plus drôle. Quel maître écrivain dans l'engueu-lade et quelle langue magnifique, malgré ses injustices et ses grossissements presque maladis!
- 6 janvier 1891. Dans l'après-midi de tantôt, je vois arriver M. de Goncourt rue Blanche, avec, sous le bras, un assez volumineux rouleau qu'il déploie. C'est une magnifique épreuve de l'eauforte de Bracquemond, son portrait, avec, audessous, une très belle dédicace qui me fait rougir de plaisir. Et en s'en allant, il m'invite cérémonieusement à aller déjeuner chez lui à Auteuil.
- 8 janvier 1891. Je crois bien qu'Octave Feuillet, que l'on enterre ces jours-ci, s'en va au bon moment. Depuis la guerre, l'énorme situation de l'auteur de Monsieur de Camors déclinait visiblement, et, à part le Village, qui est un chef-d'œuvre, parce que tout entier dans la vie, il ne restera pas grand'chose de tant d'histoires romanesques qui enchantaient les belles dames de l'Empire; le Roman d'un jeune homme pauvre ne tient déjà plus debout lorsqu'on le reprend.

- 8 janvier 1891. Le Chat-Noir vient de donner une nouvelle pièce d'ombres dessinée par Rivière, Phryné, de Maurice Donnay, qui a été aux nues presque autant que la fameuse Marche à l'étoile et l'Epopée, de Caran d'Ache. La vogue de l'établissement de Salis est inimaginable. Et c'est du reste un coin unique, qui est tout simplement en train de révolutionner la chanson et beaucoup d'autres choses.
- 9 janvier 1891. M. de Goncourt donne son Journal au rez-de-chaussée de l'Echo de Paris; c'est Mendès qui a décidé les directeurs à demander cette publication au maître. Bien que M. de Goncourt ait pris le soin, je le sais, de réserver tout ce qui, dans ses Souvenirs, était susceptible de soulever des récriminations, le bruit est tout de même énorme.
- 13 janvier 1891. Une revue anglaise consacre un article de reportage au Pousset du faubourg Montmartre, dont il donne un tableau assez juste. Le journaliste étranger fait défiler dans la célèbre brasserie Gandillot et Becque, Mendès, dont il cite des choses cruelles sur Banville que je n'ai jamais entendues pour ma part, Ponchon, Richepin, Armand Silvestre, Capus, Grosclaude, Montjoyeux, Darzens, Bonnetain, Mirbeau, Scholl, Debussy et des actrices, dans un tohu-bohu, plein d'inutiles petites rosseries.
- 15 janvier 1891. On a joué hier au théâtre d'Application une comédie en quatre actes de Léon Gandillot, le Benjamin de Sarcey, que l'au-

teur m'avait envoyée, mais que je n'avais pas gardée parce que pour moi, malgré d'incomparables dons, Gandillot n'est qu'un vaudevilliste et que sa pièce, au fond, est une pâle réédition de l'Ecole des veufs, d'Ancey.

- 17 janvier 1891. Un comité de poètes s'est formé pour créer un Théâtre d'art qui donnera bientôt, à la salle Montparnasse, des pièces de Pierre Quillard, Rachilde, et Stéphane Mallarmé. C'est fort bien, car le Théâtre-Libre ne suffit plus, d'autres groupements deviennent nécessaires pour jouer certaines œuvres que nous ne pouvons pas réaliser chez nous. Je n'y vois pas une concurrence, mais un complément dans l'évolution qui s'accélère.
- 18 janvier 1891. Comme Sarah vient de quitter brusquement la Porte-Saint-Martin, au cours même des représentations de Cléopâtre, pour partir en Amérique, et que le directeur Duquesnel se trouve pris de court, il m'offre de remplir, avec certaines pièces du Théâtre-Libre, les quinze ou vingt jours nécessaires pour remonter le Courrier de Lyon. Comme ce directeur se montre le plus désintéressé et le plus charmant des hommes, nous organisons tout de suite ces représentations, dont nous avons les décors en magasin. La Fille Elisa venant d'avoir un très gros succès, l'idée s'impose aussitôt d'en donner quelques représentations publiques.
- 19 janvier 1891. Cet après-midi, à quatre heures, pendant que nous répétions sur la scène,

Duquesnel me fait prier de monter chez lui, et m'annonce qu'il vient d'être avisé de l'interdiction pure et simple de la Fille Elisa. Il va falloir rembourser une dizaine de mille francs de location qui étaient déjà venus, et dont nous avions tous bien besoin.

En attendant, nous voici obligés d'assurer les représentations annoncées avec des pièces moins neuves qui ne nous permettent plus d'espérer le gros succès d'argent que nous touchions presque.

20 janvier 1891. — M. de Goncourt a cherché la manière la plus élégante de me remercier de notre grand effort d'Elisa; il a eu cette jolie idée de me faire lui-même les honneurs de sa collection, à l'heure actuelle le plus beau musée des choses d'Extrême-Orient et du dix-huitième siècle qu'il soit possible de voir. Puis, il me fait déjeuner en tête à tête avec lui, dans sa belle salle à manger toute resplendissante de ses tapisseries de Boucher. Sur la table, le repas est servi avec des argenteries et des cristaux d'époque. C'est vraiment d'une élégance de grand seigneur et de grand artiste, et ce qui me touche le plus. c'est que le maître a compris que je sentirais tout l'honneur qu'il me fait. Lui-même ne déjeune jamais seul dans cette salle, il ne l'ouvre guère que pour les hôtes de marque comme la princesse Mathilde ou des amis très chers comme les Daudet.

21 janvier 1891. — Bauer, ce matin, prisonnier de l'attitude qu'il a adoptée depuis deux années envers les maréchaux, obligé de rentrer sa mau-

vaise humeur contre le Théâtre-Libre, prend parti contre la censure. L'incident, qui grossit, pourrait avoir des développements que ne prévoyait pas la rue de Valois, car Millerand annonce qu'il portera la question à la tribune de la Chambre; l'on sent poindre tout un mouvement sur la question de la liberté du théâtre.

Goncourt résigné, mais toujours un peu effarouché par les polémiques violentes, ne paraît pas décidé à se jeter personnellement dans la mélée. Séverine, comme toujours, fonce courageusement; un jeune homme, Pierre Baudin, qui a, je crois, de l'influence dans le quartier des Ecoles, publie dans la Cité un article virulent, mettant sous les yeux du public les inepties légendaires de la censure, tolérante au caféconcert, et réservant ses sévérités pour les œuvres littéraires.

- 24 janvier 1891. Nous raccordons, sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin, la Mort du duc d'Enghien; comme je demande au garçon d'accessoires un fouet de chasse qu'il avait l'habitude de me prêter, celui de Paulin Ménier dans le Courrier de Lyon, le pauvre garçon, tout gêné, me dit que le grand acteur, indigné qu'un objet lui appartenant puisse être touché par le fondateur du Théâtre-Libre, lui a formellement interdit de le mettre à ma disposition.
- 24 janvier 1891. Le Théâtre-Libre a eu tantôt encore les honneurs de la tribune à la Chambre, avec la question Elisa.

Le député de la Seine, Millerand, prenait la

défense intelligente et énergique de l'œuvre d'Ajalbert, disant qu'il avait assisté chez nous à la
répétition générale, et qu'il ne s'y était produit
aucune manifestation; qu'on aurait pu admettre,
pour des représentations publiques, la demande
de quelques modifications du dialogue des filles
au premier acte, mais que la censure ne les a
même pas exigées, et que le motif de l'interdiction est simplement libellé: contexture générale.
Et comme l'orateur donne lecture de quelques
fragments, il se déclare chez nos vertueux parlementaires un accès de pudeur comique.

Après avoir cité Sarcey, Faguet, Jules Lemaître, La Pommeraye, Edmond Lepelletier, Henry Fouquier, qui, dans leurs comptes rendus plus ou moins élogieux, n'ont même pas songé à soulever la question de bienséance, Millerand affirme que l'œuvre, loin d'être immorale, est un généreux cri de pitié, un acte d'accusation contre la société que l'on peut estimer violent, mais

d'une portée supérieure.

La salle, continuant à se montrer gênée d'entendre traiter à la tribune cette terrible question de la prostitution, l'orateur fait observer que l'un des ministres, M. Yves Guyot, a écrit, lui aussi, un livre tout entier sur cette plaie sociale. Il termine en demandant si, alors que la censure admet et tolère les obscénités du café-concert, il est admissible qu'un grand écrivain comme Goncourt, un des maîtres de la littérature de l'heure présente, puisse subir un semblable outrage.

M. Bourgeois, le ministre, doit monter luimême à la tribune; il est obligé, dit-îl, de défendre la censure, tout en avouant regretter certains jours son existence. Sans entrer dans le débat, il essaie de dégager la responsabilité de ses inspecteurs de théâtre, qui ne parviennent pas, il le reconnaît, à assainir suffisamment le café-concert et certains spectacles publics. Il recommence la lecture de certains passages de la pièce, de façon à renouveler dans la Chambre les mouvements de réprobation qu'il a pu noter pendant le discours de Millerand, et, lorsqu'il a rassemblé facilement l'auditoire, et obtenu même une interruption approbative de Paul Déroulède et du comte de Maillé, il appelle M. Millerand son ami, et termine en annonçant qu'il serait heureux de lever l'interdiction si les auteurs consentaient à transformer leur pièce.

Le Figaro, dans son compte rendu, dit que la Chambre s'est amusée, pendant une heure, de ce débat dépourvu de sanctions; mais les curieux de littérature qui liront plus tard le récit de la séance dans l'Officiel, y relèveront des interruptions, des mouvements singulièrement significatifs de la mentalité et de la culture d'une Chambre

française, en l'an de grâce 1891.

27 janvier 1891. — Voici maintenant l'affaire de Thermidor, qui ne nous intéresserait que relativement si le débat annoncé à la Chambre n'était, au fond, la suite de la campagne esquissée contre la censure à propos d'Elisa. On trouve, avec assez de raison, que l'interdiction de la pièce de Sardou, quelles que soient ses tendances, achève de démontrer l'inutilité de la censure; il est plaisant de voir le Gaulois, si heureux il y a quelques jours de l'interdiction d'une pièce de

l'adversaire de son collaborateur Pessard, crier « Bravo, Sardou », et entrer en guerre contre la rue de Valois.

Pour rester logique, sur l'interdiction de Thermidor, je suis obligé de mettre publiquement le Théâtre-Libre à la disposition de Sardou, pour jouer sa pièce, s'il le juge utile. A vrai dire, le geste est un peu platonique, mais je suis tout prêt à m'exécuter, malgré les innombrables difficultés de l'entreprise, si l'auteur me prenait au mot.

27 janvier 1891. — Francis Magnard fait faire dans le Figaro un dessin sur la Fille Elisa, qui est une charge contre la censure. Le symptôme est assez grave de ce grand journal littéraire et modéré prenant enfin nettement parti contre la rue de Valois, ses bureaux et sa malfaisante routine.

1° février 1891. — Une plaisante « soirée parisienne », de Toché, imagine ce matin, dans le Gaulois, qu'à la suite de la démarche que j'ai faite près de Sardou pour Thermidor, Claretie vient d'écrire une lettre semblable à Ajalbert, pour mettre la Comédie-Française à la disposition de sa Fille Elisa.

1° février 1891. — Un joli dessin de Forain dans le Courrier français: la censure personnifiée par une horrible vieille, armée des ciseaux classiques, disant à Elisa: « Va d'abord te faire habiller chez Georges Ohnet, après nous verrons. »

1er février 1891. — Au milieu de ce gros tumulte, nos représentations à la Porte-Saint-Martin se sont paisiblement déroulées, avec des recettes honorables qui dépassent couramment 2.000 francs. Nous avons donné: la Mort du duc d'Enghien, la Tante Léontine et l'Ecole des veufs. La presse s'est montrée bienveillante pour cet essai, qui aura eu le grand avantage d'aguerrir notre troupe et de nous mettre enfin en contact avec le grand public; des ouvrages que nos principaux critiques avaient déclarés, lors de leur apparition, incapables de tenir aux vraies chandelles, ont intéressé les spectateurs, et nous venons de prouver que notre répertoire n'est pas inaccessible à la foule.

9 février 1891. — Sarcey, qui est venu voir nos spectacles publics de la Porte-Saint-Martin, nous fait des compliments et reconnaît le talent des comédiens, mais il conteste assez l'attitude du public pour qu'Ancey éprouve le besoin de protester dans le Figaro, en disant:

Certes, il y aura un éternel malentendu entre nous, les jeunes, et M. Sarcey; il s'amuse follement à des inepties qui nous font pleurer, il se pâme de rire, et il nage dans la joie; nous ne lui demandons que des conseils, il nous en donne, nous nous gardons bien de les suivre. M. Sarcey mérite notre respect pour son grand âge, nous lui dénions à notre égard toute compétence littéraire.

16 février 1891. — En ce moment, nous répétons, pour le prochain spectacle, la première pièce d'un nouveau camarade, Georges Lecomte, un grand jeune homme aimable et disert, avec lequel

je taille volontiers de longues bavettes, car il est d'une chaleur éloquente qui contraste un peu avec le milieu blagueur du Théâtre-Libre.

20 février 1891. — Il y a quelque temps, Mirbeau, dans un retentissant article du Figaro, me mettait en demeure de monter la Princesse Maleine, de Maeterlinck; j'avais hésité, d'abord parce que l'auteur lui-même déclare avoir écrit la chose pour un théâtre de marionnettes, puis parce que je n'ai vraiment pas sous la main les éléments nécessaires, en costumes, décors ou acteurs. On cherche ces jours-ci à exploiter la chose contre nous, à Bruxelles, prétendant que c'est tout le groupe naturaliste du Théâtre-Libre qui m'aurait détourné de cette tentative. La vérité, c'est que je ne pense pas que cela soit dans le sens de la maison et que je m'embarquerais dans une aventure où nous ne pourrions que trahir l'auteur.

20 février 1891. — J'ai eu la curiosité, devan l'allégation assez perfide qui a couru la pressau sujet des résultats matériels de nos soirées la Porte-Saint-Martin, de relever les recettes courespondantes des autres théâtres. Or, tandis qui nous faisions une moyenne générale de 1.648 fi dans ce théâtre désemparé par le départ de Sara Bernhardt, l'Odéon encaissait 943 francs, M<sup>me</sup> Mogodin, au Vaudeville, 1.900 francs, le Gymna 1.682 francs, le Palais-Royal 1.900 francs, l'Variétés 3.000 francs, avec Ma Cousine, le Chitelet 1.461 francs, les Nouveautés 982 france et les Menus-Plaisirs 238 francs. Alors?

26 février 1891. — On publie ce soir la liste des personnalités qui seront convoquées devant la commission de la censure élue à la Chambre et dont M. Dujardin-Beaumetz est le secrétaire général. On entendra Alexandre Dumas, Meilhac, Vacquerie, Sardou, Goncourt, Zola, Banville, Bergerat, Ancey, Bisson, Camille Doucet, Claretie, Carré, et j'ai la surprise de voir mon nom terminer la liste.

1er mars 1891. — Bien entendu, on a ouvert des enquêtes dans la presse à propos de la censure et des travaux de la commission nommée par la Chambre pour examiner l'opportunité d'une modification de la loi. Zola dit qu'il est pour la liberté la plus absolue et la plus entière, mais il pense que la consultation décidée par les parlementaires n'est qu'une simple formalité, que rien ne sera changé. Sardou, échaudé par l'affaire de Thermidor, jette feu et flamme. Carré dit que, comme auteur, il demande qu'elle subsiste. En général, il y a beaucoup de scepticisme au sujet du résultat possible.

2 mars 1891. — La Meule, de Georges Lecomte, que nous avons donnée, n'a pas mal réussi; c'est un assez joli début. Surtout les deux premiers actes étaient bien partis; cela s'est ralenti sur la fin. mais l'auteur a une bonne presse; Sarcey et Lemaître croient en son avenir.

Un lever de rideau, un acte de Ginisty, Jeune premier, a beaucoup plu; c'est une anecdote où l'on a voulu reconnaître Delaunay, dont je m'é-

tais amusé à copier la tête.

3 mars 1891. — Nous voici encore à Bruxelles, où nous sommes venus jouer la Fille Elisa. Tant de déplacements sont bien fatigants et entravent nos travaux de Paris, mais chaque mois le même dilemme se pose: chercher un peu d'argent au dehors pour donner le spectacle suivant.

3 mars 1891. — Voici que le Théâtre-Libre pénètre jusqu'au Théâtre-Impérial de Pétersbourg, où l'on a représenté la Tante Léontine, avec un très grand succès. Par exemple, je serais bien surpris que les comédiens de là-bas, Hittemans, Andrieu et M<sup>110</sup> Thomassin, aient pu donner le mouvement particulier d'un dialogue si différent de celui des œuvres qu'ils ont l'habitude de jouer.

6 mars 1891. — Notre succès à Bruxelles est très réel; nous trouvons ici un public qui prend tout simplement la pièce que nous lui apportons, sans subir le contre-coup des agitations littéraires que ces œuvres soulèvent chez nous. Je redoutais fort Fréderikx, le critique de l'Indépendance belge qui a, comme talent, comme autorité, une situation analogue à celle de Sarcey; il n'est pas tendre d'habitude et l'on m'avait prévenu que nous aurions à essuyer son feu. Il n'est certes pas sans faire des réserves, mais il nous encourage et son attitude est pour beaucoup dans le grand succès d'argent que nous rencontrons ici, vraiment le bienvenu, car la situation matérielle se tend de plus en plus à Paris. D'abord les abonne ments ne peuvent plus progresser, tandis que les dépenses augmentent incessamment; le déficit

se creuse; je sens bien, sans rien dire à personne, que nous allons à un trou où le Théâtre-Libre tombera quelque jour. C'est terrible, parce que je ne puis pas laisser voir cette détresse, qui serait immédiatement exploitée contre ce que nous faisons. C'est pourquoi ces représentations, que l'on me reproche à Paris, sont une question de vie ou de mort pour le Théâtre-Libre.

6 mars 1891. — On vient de jouer au Gymnase une adaptation de Musotte, la célèbre nouvelle de Maupassant, par M. Jacques Normand. La presse dit que c'est de l'excellent Théâtre-Libre, habilement dosé à l'usage des gens du monde, et le succès est très grand. J'ai été voir le spectacle; il ne reste là dedans du chef-d'œuvre qu'une sensiblerie assez plate. Mais, tout de même, cette sage-femme, l'audace de la situation, acceptées ainsi par le public le plus bourgeois, c'est une conquête, la foule glisse inconsciemment vers un renouvellement que nous aurons préparé et qui, un jour, bouleversera tout.

14 mars 1891. — La mort de Théodore de Banville nous met en deuil. Le Théâtre-Libre lui doit beaucoup, car son Baiser, qu'il voulut bien écrire pour nous, fut l'un des grands succès qui fondèrent la maison.

Un mot de lui: « J'écris en vers avec la même facilité qu'à mon tailleur. » Il s'en va, chevalier de la Légion d'honneur depuis 1858; on ne gâte pas les poètes chez Marianne, comme dirait Bergerat.

25 avril 1891. — La première d'Amoureuse, à l'Odéon. Voici enfin une pièce considérable, telle que, certainement, depuis les Corbeaux, on n'en

avait vu de semblable.

Je suis fier de la signature de cette œuvre, un des noms du Théâtre-Libre, et d'avoir réouvert jadis le chemin de la scène à Porto-Riche avec la Chance de Françoise. L'interprétation, au second Théâtre-Français, est merveilleuse, avec Réjane, l'artiste la plus complète de ce temps-ci. Elle vit ce personnage si vibrant, avec une intensité et une virtuosité magistrales. Le troisième acte reste faible; on sent que l'auteur n'y a pas dit son dernier mot. Mais la grande scène du second se déploie avec l'audace, la sûreté et l'ampleur des maîtres.

28 avril 1891. — A l'Odéon, l'Amoureuse, de M. Georges de Porto-Riche, reçue par Porel, les yeux fermés, s'était d'abord appelé l'Ennemie et Pessard dit, tout en faisant de vifs compliments, qu'en somme il a plutôt eu l'impression d'un spectacle dans un fauteuil que celle d'une pièce de théâtre. Vitu proclame qu'il n'insistera pas sur les côtés choquants de cette singulière aventure, mais, assez prudent, il n'éreinte pas. Pour nous, par son accent neuf et vigoureux, Amoureuse est une pièce considérable, une pièce pas encore vue; l'audace et la franchise du second acte sonnent magnifiquement la vérité à côté des marionnettes de Dumas fils.

28 avril 1891. — Fort heureusement pour nous, dans la lutte toute littéraire avec Porel qui

vient d'abattre une carte triomphale avec Amoureuse, j'étais prêt à la riposte en donnant le Canard Sauvage que nous venons de jouer. La représentation a été curieuse; un public hostile, gouailleur, a fini par être emporté complètement par un admirable cinquième acte. On a bien imité les cris du canard et chahuté quelque peu, mais la presse est d'un ton qui en dit long.

28 avril 1891. — Pierre Véron, dans son compte rendu, dit que M. de Porto-Riche, en écrivant Amoureuse, a laissé définitivement le romantisme pour sacrifier à l'antoinisme. Je ne suis pas médiocrement fier de cette boutade, mais je pense plutôt qu'il faut rattacher Amoureuse à la grande lignée de Becque.

5 mai 1891. — Le feuilleton de Sarcey sur le Canard sauvage est lamentable; la coupure m'en arrive ce matin, que je veux conserver. J'entends bien que « notre oncle » n'a pas résisté au plaisir de se ranger du côté de ceux qui blaguaient dans l'obscurité de la salle; cela ne l'a pas empêché de parler de la pièce comme quelqu'un qui, au fond, a tout compris, mais qui ne veut pas en convenir. Cependant il y a dans ses plaisanteries quelque chose de si déplaisant envers une pareille œuvre qu'il faut en garder trace:

Ah! ce Canard sauvage, personne, au grand jamais, non personne, ni vous qui avez écouté la pièce, ni Lindenlaub et Ephraïm qui l'ont traduite exactement, ni l'auteur qui l'a écrite, ni Shakespeare qui l'a inspirée, ni Dieu, ni diable, non personne ne saura ce que c'est que le canard sauvage, ni ce qu'il fait dans la pièce, ni ce qu'il signifie,

ni à quoi il rime. Mais, canard à part, vers la fin du troisième acte, on commence à comprendre la pièce, et on l'a presque comprise par un effort rétrospectif, vers la fin du cinquième; toujours canard à part, bien entendu. Oh! je ne me flatte pas d'avoir compris le canard; ne comptez pas sur moi pour vous l'expliquer. J'ai déjà vu sur ce canard un certain nombre d'exégèses, elles ne m'ont pas satisfait; les uns l'ont accommodé aux olives, les autres à la rouennaise, les autres aux ronds d'orange; moi, je n'ai point de sauce particulière à vous proposer. Je n'oserais pas confesser que je ne sais pas encore ce qu'a voulu dire Ibsen, s'il n'était pas convenu que je suis un être dépourvu de toute intelligence. Je ne puis donc pas, par cet aveu, aggraver l'opinion que professent sur moi les amateurs du Canard sauvage.

11 mai 1891. — Dans son feuilleton des Débats, Jules Lemaître, qui parle avec une compréhension admirative de l'œuvre du grand Norvégien, se donne le malin plaisir d'expliquer à Sarcey le symbole du Canard sauvage et termine en disant: « Voilà tout, qu'y a-t-il de si obscur et de si étrange? »

19 mai 1891. — Adrien Bernheim, un enragé séide de Sarcey, me conseille d'aller voir Grisélidis, à la Comédie-Française, et d'y prendre une bonne leçon de mise en scène; je trouve admirable cette affirmation désespérée d'enthousiasme pour ce bric-à-brac moyenageux en protestation contre nos tentatives.

22 mai 1891. — Jean Jullien vient de faire recevoir par Porel une pièce nouvelle, la Mer. On éprouve le besoin d'en informer le public par une note désagréable rappelant que l'auteur de la Sérénade, du Maître et de l'Echéance a été, comme

tant d'autres, obligé de renoncer à ses relations premières avec le Théatre-Libre.

24 mai 1891. — Je reçois une convocation pour me rendre mercredi prochain devant la commission de la censure dramatique qui fonctionne au Palais-Bourbon. Got, Carré, Albin Valabrègue et Georges Ancey sont également invités pour ce jour-là.

28 mai 1891. — Nous avons donné Nell Horn, cinq actes que Rosny avait tirés de son beau livre. La représentation a été curieuse, accidentée mais mauvaise, et la presse reflète cette impression. Voilà un résultat qui ne correspond guère à l'immense effort que j'avais fait. Au troisième acte, un meeting dans un square de Londres, j'avais accumulé près de cinq cents figurants avec leurs bannières et trois musiques. Je ne sais pourquoi cet énorme déploiement de mise en scène a mis la salle en fureur, et, comme le bruit sur le théâtre était intense et que les spectateurs sentaient que leurs plaisanteries et leurs quolibets ne nous parvenaient même pas dans le brouhaha, faute de mieux, ils ont repris en chœur le cantique de l'armée du Salut. Perdu au milieu des figurants, j'ai été pris d'une telle rage que, sur un signal donné par le sifflet à roulette dont j'étais pourvu, trois cents figurants ont déchaîné sur la scène une tempête si drue et si prolongée que les spectateurs, fatigués et stupéfaits, en sont redevenus silencieux.

Je garde la conviction que Nell Horn était un spectacle d'une originalité rare. Le pauvre Rosny n'est pas disposé, après cette déconvenue, à revenir de sitôt au théatre, et voilà un de nos plus grands écrivains éloigné, peut-être à jamais, de la scène.

28 mai 1891. — Il faut noter cette gentillesse d'une feuille de chou parce qu'elle est significative du ton que certains emploient avec nous:

Au moment de mettre sous presse et où il est trop tard pour remanier mon article, on m'apprend que le Théâtre-Libre a cessé d'exister et que son directeur, ne sachant plus que faire de sa couenne, et ne voulant pourtant pas abandonner son art libre, vient d'accepter la même fonction dans une maison hospitalière du boulevard de la Chapelle, 22 ou 106, on n'a pas pu m'affirmer le numéro, des plus gros, paraît-il.

29 mai 1891. — J'ai eu 1.500 francs de figuration pour Nell Horn.

31 mai 1891. — J'ai longuement parlé de la censure devant la commission parlementaire. J'ai cru discerner que la majorité était acquise à la suppression. L'un des plus ardents et des plus tenaces m'a semblé être M. Dujardin-Beaumetz, dont les yeux brillaient visiblement de plaisir et d'approbation à chacune de mes charges à fond; en somme, je réclamais pour le théâtre la liberté dont jouissent toutes les autres productions de l'art français, et Ancey, qui fut entendu en même temps que moi, sur un ton plus modéré, a soutenu les mêmes arguments, ajoutant ce trait amusant qu'un censeur lui avait demandé la suppression de cette phrase de l'Ecole des veufs: « Je

viens de voir le curé de Notre-Dame-de-Lorette », parce que cette paroisse était la sienne.

1° juin 1891. — La déposition de M. de Goncourt devant la commission d'enquête de la censure.

« En effet, l'intérêt du public est passé successivement des Agamemnon et des rois de l'antiquité aux marquis des xvii et xviii siècles, puis des marquis aux bourgeois du xix siècle et ils entendent, les censeurs, qu'on s'arrête à ce « per-

sonnage noble » de l'heure présente.

« Ils ne se doutent pas, ces messieurs, qu'il y a cent cinquante ans, au moment où Marivaux publiait le roman de Marianne, ils ne se doutent pas qu'on lui jetait à la tête que les aventures de la noblesse pouvaient seules intéresser le public, et Marivaux était obligé d'écrire une préface où il proclamait l'intérêt qu'il trouvait dans ce que l'opinion publique dénommait l'ignoble des aventures bourgeoises, affirmant que les gens qui étaient un peu philosophes, et non dupes des distinctions sociales, ne seraient pas fâchés d'apprendre ce qu'était la femme chez une grosse marchande de toile.

«Eh bien, à cent cinquante ans de là — ici, je parle pour moi — il est peut-être permis à un esprit philosophe, dans le genre de Marivaux, de descendre à une bonne à tout faire, à une basse prostituée.»

1er juin 1891. — Il vient de se fonder un Théâtre-Libre à Copenhague qui a inauguré ses représentations par la Thérèse Raquin de Zola,

sous la présidence du ministre de l'Instruction publique. Nous sommes loin de Paris.

- 2 juin 1891. On sait maintenant l'opinion exprimée par les personnalités entendues sur la censure. Vacquerie a prononcé un éloquent plaidoyer en faveur de la liberté complète du théâtre, Goncourt et Zola également. Par contre, Alexandre Dumas fils a déclaré que la censure était bonne, très bonne, que les vrais auteurs ne s'en plaignaient pas. Henry Meilhac aussi, bien entendu, de même que Camille Doucet.
- 9 juin 1891. Les Fourches caudines que nous venons de jouer sont d'un très aimable garçon, Maurice Le Corbeiller, courriériste dramatique aux Débats, qui a déjà donné à la Comédie-Française un à-propos en vers fort goûté.
- 10 juin 1891. Nous avons donné hier soir Leurs Filles, de Pierre Wolff. Le critique du Figaro n'avait pas digéré ses débuts dans Jacques Bouchard. Il nous boudait depuis et s'était même un instant brouillé avec son neveu. Puis la polémique où j'eus la chance d'asséner sur sa rude poigne un coup de trique retentissant n'avait pas arrangé les choses. Enfin, nous appartenons à un clan contre lequel il a toujours nourri une véritable exaspération, et ses prises de bec avec Zola sont restées célèbres. Sa curiosité au sujet de la nouvelle pièce de Pierre Wolff était pourtant fort grande; de plus, il avait à en rendre compte comme critique dramatique. Aussi, pendant la représentation, où je n'avais qu'un tout petit

rôle, je guettais malicieusement son impression; à mesure que le succès devenait énorme, la stupéfaction et le désarroi s'y mélangeaient avec une émotion assez touchante. Lorsque, le rideau tombé, j'eus jeté le nom de son neveu, dans un emballement de la salle, Albert Wolff passa sur la scène et dit à Pierre de le guider jusque chez moi. Comme nous ne sommes que des locataires passagers, je suis installé dans une petite pièce sans mobilier, et lorsque l'auteur introduisit son oncle, je ne pus que lui montrer une vieille malle pour s'asseoir. Le bonhomme me regardait, fort ému, hochant la tête suivant un tic qui lui est familier, et je me démaquillais devant ma glace quand il pria son neveu de nous laisser seuls. Il y eut un long silence que je n'osais point rompre, et, ma foi, j'étais assez ému aussi; après m'avoir longuement dévisagé, il a fini par me dire: « Vous êtes un garçon d'esprit et je ne suis qu'une vieille bête, vous avez pris une belle revanche. Je vous remercie pour mon neveu et pour moi. » J'avoue que j'ai été fort touché et que cette réconciliation m'a fait plaisir. Du reste la presse, ce matin, dit que Leurs Filles est un chef-d'œuvre, qu'Henriot est Mme Dorval, et déjà Koning, qui est un ami d'Albert Wolff, parle de commander une pièce à l'auteur pour le Gymnase.

11 juin 1891. — Le procès que j'avais intenté à Bauer, qui devait venir à l'audience aujour-d'hui, est remis au 29 juillet. Bien des amis se sont entremis pour me faire retirer ma plainte. Mais en ai-je le droit? A l'heure où je traîne der-

rière mes talons un parti de mécontents, il faut prouver que je n'ai rien à cacher et que je ne redoute pas l'étalage au grand jour de ma vie et de mon travail. Ce n'est pas que Bauer n'ait aussi bien des ennemis acharnés, car des collaborateurs de son journal, des rivaux illustres, me conseillent sournoisement de tenir bon.

21 juin 1891. — Courteline, dans une amusante fantaisie, gouaille ceux qui nous ont reproché, après la représentation de son Lidoire, d'avoir joué cette histoire dans un décor exact et il termine ironiquement:

La pièce se passe, n'est-ce pas, dans un régiment de hussards? Alors le décor est tout indiqué: à gauche, au premier plan, un arbre derrière un buffet; puis, la statue en pierre de l'empereur du Brésil. A droite, en piles, les œuvres de M. Paul Perret, et au fond, l'incendie du palais de Justice de Rouen, éclairant de lueurs rougeatres le geste désespéré des naufragés de la Méduse. Vous nous embêtez, mon cher, avec vos décors exacts.

C'est une réponse bien spirituelle aux attaques qui se multiplient depuis quelque temps contre la mise en scène réaliste.

25 juin 1891. — Ma fin de saison est dure; le mois dernier, j'avais écrit un mot à Derenbourg pour lui demander de m'avancer 6.000 à 7.000 fr. afin de faire face à mon dernier spectacle et gagner l'été. Hier, dans le Gil Blas, je trouve une copie de cette lettre, ce qui m'est bien désagréable car elle rend publique une situation financière qui doit réjouir nos ennemis. Du reste, cela n'a été fait évidemment que pour me gêner,

au moment où j'organise les abonnements de la saison qui va venir.

1er juillet 1891. — Marcel Prévost, désormais au premier rang des romanciers nouveaux, avec la Confession d'un amant, a gentiment accueilli ma demande d'une pièce pour la saison prochaine. Je trouve, en effet, qu'il serait d'un intérèt véritable d'attirer vers le Théâtre-Libre l'un des écrivains qui s'annonce comme un maître de demain. Nous convenons ensemble qu'il me donnera un acte tiré d'un épisode du Scorpion.

4 juillet 1891. — Tous ces incidents de la censure et les investigations des commissions parlementaires du côté des Beaux-Arts devaient aboutir à une sanction. Larroumet quitte la direction de la rue de Valois et, sans connaître encore son successeur, j'ai le sentiment que c'est une grosse perte. Dans les nombreux conflits de ces dernières années, Larroumet m'a toujours traité avec infiniment de bienveillance, et au cours des visites que je lui faisais, je démélais, sous la prudence du haut fonctionnaire, une vraie bienveillance pour la jeune génération dramatique.

6 juillet 1891. — Nous avons donné ce soir le dernier spectacle de la saison, trois pièces en un acte, une paysannerie de Sutter-Laumann, une fantaisie assez drôle, le Rendu, d'Eugène Bourgeois, et une tout à fait jolie chose de Louis Mullem, Dans le rêve. La presse n'est pas méchante, mais j'ai besoin de me rassembler et de reprendre des forces à Camaret.

8 juillet 1891. — En ces temps de liquidation de fin de saison, où je tripote des papiers, dans le désarroi d'une situation pécuniaire extrêmement grave, je relève les chiffres des abonnements des trois dernières années: 26.000 pour 1889, 42.700 pour 1890, 53.600 pour 1891, qui seraient assez rassurants si, en même temps, je ne voyais démesurément s'accroître les charges et les frais du Théâtre-Libre.

12 juillet 1891. — Carvalho annonce pour l'hiver prochain Cavalleria rusticana, un opéra de Mascagni, ayant fait le tour du monde, et qui n'est autre que la Chevalerie rustique, de Verga, autrefois si copieusement emboîtée chez nous.

15 juillet 1891. — Dans son dernier compte rendu du spectacle du Théâtre-Libre, Auguste Vitu terminait par ces mots charmants:

J'allais oublier de dire que l'administration du Théâtre-Libre a fait distribuer une jolie collection de dessins obscènes en guise de programme. La fête était complète.

Or, ces dessins étaient de Willette, de Forain, et ils nous avaient été donnés par le Courrier français. C'est toujours, pour la province et l'étranger, la légende de la pornographie systématiquement répandue.

20 juillet 1891. — L'an dernier, avec Ancey, dans une de nos excursions de Douarnenez à Brest, en passant au large de la pointe des Pois, à la sortie du goulet de Brest, nous avions guigné des falaises rocheuses, des plages désertes qui nous

araissaient magnifiques. Cette saison, en quitant Paris, nous avons, sans nous arrêter à Douarenez, fait le tour de la baie, et abordé cette
meuse pointe à l'extrémité de laquelle un vilage de pêcheurs, Camaret, nous a enthousiasnés. Nous y voici pour passer l'été, Ancey dans
lande où il a trouvé une petite maison, et moi,
ans un vieux fort en ruines au bout d'une jetée,
l'entrée du port, où je me suis installé, tant
ien que mal, et que la commune me loue
5 francs par an.

30 juillet 1891. — L'affluence des manuscrits st telle que je n'en ai pas loin de cinq cents enssés dans ma petite chambre du fortin de Cataret. J'ai attaqué le tas, et hier soir, comme travaillais assez avant dans la nuit, je suis mbé sur trois actes, l'Envers d'une sainte, d'un Charles Watterneau, qui m'ont donné un up de fièvre et empêché de dormir le reste de la sit. J'ai écrit à ce monsieur pour lui dire mon apression et que, bien entendu, sa pièce était tenue pour l'année prochaine.

2 août 1891. — J'ai décidément de la chance tte année. Voici un nouveau manuscrit, l'A-our brode, d'un M. de Weindel, qui me donne n adresse à Vienne (Autriche), une œuvre rearquable, une espèce de Jeu de l'amour et du sard, mordant et tragique, annonçant un vrai teur dramatique.

Camaret, 5 août 1891. — A l'instant où j'acheis une lettre pour l'auteur de l'Amour brode, lui demandant s'il avait autre chose à me faire lire, il m'en arrive une de M. François de Curel, 83, rue de Grenelle, à Paris, ironique et joyeuse, qui m'annonce que, puisque je désire lire autre chose, j'ai en ce moment chez moi trois manuscrits de lui, signés de noms différents et que le troisième s'appelle la Figurante. J'ai justement lu cette pièce hier soir, et elle m'avait paru fort remarquable; sans m'offusquer du stratagème, je lui réponds que, bien entendu, je jouerai l'hiver prochain, pour commencer, celle de ses trois œuvres qu'il choisira, mais qu'à mon avis l'Envers d'une sainte me paraît la plus importante et la plus sûre pour des débuts éclatants au Théâtre-Libre.

12 août 1891. — Ce matin, dans la Dépêche de Brest, je vois que l'enterrement d'Auguste Vitus lieu aujourd'hui. C'était un homme de talent qu'nous a beaucoup combattus, mais il était de sortemps. J'ai télégraphié à Paris pour qu'on mette sur son cercueil la couronne du Théâtre-Libre

3 septembre 1891. — Je vais tout de suite che M. de Curel en arrivant à Paris. Nous n'avon pas tardé à nous mettre d'accord sur le choix d'Envers d'une sainte, et je lui dis ne pas être in quiet de ses deux autres ouvrages qui seron joués par la suite, chez moi ou ailleurs. Il me cont avoir employé ce petit artifice pour déposer se manuscrits, un peu par défiance de notre milie qu'il s'imaginait petite chapelle et étroitement réaliste. Il a tant promené ses pièces dans le théâtres sans aucun résultat, qu'il n'avait entre

pris cette dernière démarche que par acquit de conscience, sans aucune illusion sur les résultats.

10 septembre 1891. — Nous avons commencé à répéter le père Goriot.

28 septembre 1891. — Le bon Maurice Lefèvre, qui est un ami, avait ouvert dans le Figaro à ce commencement de la saison, une importante enquête sur le mouvement dramatique. J'ai écopé tout le long de sept grands articles, mais il m'avait réservé le dernier.

On m'a demandé pourquoi la même question revenait sans cesse au sujet du Théâtre-Libre, et un de mes correspondants m'a fait l'honneur de terminer sa lettre en me priant de lui donner l'explication de ce mystère.

Elle est bien simple, je me suis servi du Théâtre-Libre comme d'une pierre de touche. Le Théâtre-Libre a été, depuis sa fondation, l'objet de grandes discussions; les uns ont applaudi à ses tentatives, les autres les ont combattues à outrance. Il compte autant de dévoués amis que de résolus adversaires; il apparaît à ceux-ci comme une sorte de perdition, et à ceux-là comme une sorte de Montsalvat où se conserve pieusement le Saint-Graal dramatique dont M. Antoine ne serait autre que le Parsifal.

Les modérés le secondèrent comme un atelier dans lequel s'ébauchent des esquisses intéressantes, comme un laboratoire où se manipulent des préparations chimiques destinées dans des temps plus ou moins longs à faire éclater les vieilles formules. En résumé, et c'est là l'essentiel, il n'est ignoré de quiconque s'intéresse aux choses du théâtre. Il n'était donc pas possible de trouver un meilleur terrain de discussions, qui permît mieux à ces entretiens de conserver une unité indispensable à la clarté de la controverse. C'est au nom du Théâtre-Libre que les affamés du progrès sont partis en guerre, c'est contre les tendances et l'esthétique du Théâtre-Libre que les conservateurs des antiques traditions ont pris les armes.

Il est donc juste, après avoir provoqué les confidences des combattants de l'armée régulière, d'entendre la voix de ce franc-tireur. Parmi les conversations rapportées ici même, il en est qui sont de véritables réquisitoires prononcés contre lui.

Maintenant, c'est au tour de la défense, la parole est à

l'accusé.

Je note quelques fragments de mon interview qui montrent très exactement son état d'âme en ce commencement de saison.

- Vous montez le père Goriot; toucher à Balzac, c'est grave.
- C'est, en effet, assez aventureux, et nous allons peutêtre à un four de belle taille. Mais la réputation littéraire du Théatre-Libre est faite de ces fours-là. Ce qui m'a séduit, c'est que c'est du nouveau au fond, ça n'a jamais été fait, et puis, il est possible que, dans le gachis actuel, l'arrivée à la scène des grandes figures de la Comédie humaine aide à dégager quelques-uns des éléments de l'inconnu vers lequel s'achemine le théatre. Tant pis si nous échouons, mais notre rôle est de chercher. En marchant en éclaireur, au risque de tomber de temps en temps dans les broussailles, nous évitons à coux qui viennent derrière de se casser le cou. La besogne du Théatre-Libre, je crois bien, sera féconde, non point tant par les œuvres produites que par les courants qu'il peut déterminer.

- Voilà une définition qui répond à bien des objections tions... Continuons. Quelle part réservez-vous dans votre programme au théâtre étranger?

- Je consacrerai une soirée à un auteur étranger, comme tous les ans. Je ne puis, ni ne veux revenir sur Ibsen el Tolston. En montant Nora et Hedda Gabler, les grands théatres vont suivre l'exemple donné chez nous avec le Revenants et le Canard sauvage. J'ai cherché ailleurs et je crois avoir trouvé en Espagne.
- Bien que vous entendiez rester sur la plus stricte reserve, ne voulez-vous point répondre à quelques attaque dont le Théâtre-Libre a été l'objet?
- Mon cher ami, je suis rentré depuis quelques jours de villégiature et vous me plongez du coup en pleine bataille Je vous sais un gré infini de ménager au Théâtre-Libre 🗷

petit coin de votre intéressante enquête. Il me paraît en effet que c'est lui qui en a fait les plus gros frais.

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les entretiens que vous avez rapportés, et je ne pouvais, avant l'ouverture de la saison, trouver de meilleur éperon que ces éreintements de certains de mes confrères pour tout de bon: il y a six mois, je n'aurais pas résisté à la démangeaison de riposter. Bah! Pourquoi? Je suis à cette heure lassé des polémiques qui ne prouvent rien. Paris, d'une logique et d'une justice certaines, donne toujours raison au travail. C'est là tout le secret de la vitalité du Théâtre-Libre. A quoi bon les paroles à côté?

2 octobre 1891. — Porel a donné hier soir la Mer, de Jean Jullien, qui est un succès, et Albert Wolff, succédant à Vitu comme critique du Figaro, en dit beaucoup de bien. La représentation fut honorable, mais trop théâtre, malgré les recherches de mise en scène de Porel. Il commit l'imprudence de laisser la mer visible, au lieu d'en suggérer le voisinage, et sur la toile de fond, une vague dressée ne retomba pas pendant les trois actes de la pièce.

19 octobre 1891. — Mounet-Sully, qui triomphe de nouveau dans OEdipe-roi à la Comédie-Française, parle de s'en aller; il se plaint de l'inaction où on le laisse. Ce serait une folie; malheureusement, l'exemple de Sarah est là, bien dangereux pour tous les camarades qu'elle a laissés rue de Richelieu.

20 octobre 1891. — Je suis furieux, un nommé de Chirac, a donné ces jours-ci, rue Roche-thouart, une représentation de trois ordures qui

a soulevé l'indignation du public et je sens qu'on est tout disposé à confondre notre effort avec ces saletés.

25 octobre 1891. — Mon pauvre Père Goriot n'a pas donné ce que j'en attendais, et, pourtant, je jure bien que jamais travail sur Balzac ne fut exécuté avec plus de conscience et de piété. D'abord on n'a pas compris du tout pourquoi j'ai fait appel à Balzac pour éclairer, s'il était possible, le mouvement actuel qui, à ce qu'il me semblait, avait quelque tendance à se perdre. Et, cependant, le Théâtre-Libre est sur un palier. Je sens bien arriver quelque chose, mais nous n'y sommes pas encore, et il faut tenir en attendant. La presse, sévère pour le pauvre Tabarant, est indulgente pour les artistes et pour la mise en scène. Il n'y a guère que Céard qui rosse un peu sur les décors et les meubles, sachant fort bien que là il m'est désagréable; mais on rend justice à Grand qui a été un Rastignac merveilleux. Le malheur, c'est que tout cela m'a coûté les yeux de la tête, et que, dès ce commencement de saison, déjà si fort chargé par les reliquats anciens, j'entrevois une année plus lourde encore de soucis que les précédentes.

2 novembre 1891. — Ce qui me rassure un peu après la déception de Goriot, c'est que nous répétons en ce moment une œuvre qui, à mon avis, est un tournant de notre aventure. François de Curel apporte autre chose qui va, je crois, nous sortir de ce que Jules Lemaître et d'autres commencent à nommer le poncif du Théâtre-Libre.

19 novembre 1891. — Toujours la manie des adaptations de Shakespeare. La Comédie-Française donne à son tour une version en vers de la Mégère apprivoisée, qui réussit surtout grâce à Coquelin.

7 décembre 1891. — La Rançon, de Salandri, a passé sans encombre, mais aussi sans éclat. Maurice Vaucaire, un charmant et gentil poète que j'avais connu au Chat-Noir, s'est fait beaucoup applaudir avec Un beau soir, pour lequel Henri Rivière, fondateur du théâtre d'ombres de chez Salis, a fait un merveilleux décor, de conception entièrement nouvelle. Mais dans le spectacle, ce qui me passionnait surtout, c'était la pièce de début de Marcel Prévost, l'Abbé Pierre, un épisode de son célèbre Scorpion, traité avec une audace terrible et un tact merveilleux. Il s'agit de la confession d'une mère par son fils.

Cela fut exécuté avec une si grande discrétion qu'il n'y a pas eu de résistances. Au fond, la critique est inquiète de voir l'un des maîtres romanciers de demain chercher une voie vers le théâtre, et l'on fait tout pour l'en détourner.

17 décembre 1891. — Hier, la neuvième chambre, présidée par M. de Boislisle, a renvoyé Bauer des fins de la plainte que j'avais formée contre lui. Le tribunal, tout en constatant que l'article de Bauer contenait des invectives dépassant le droit de la critique, a pensé que les déclarations de M° Strauss, son défenseur, rendant pleinement hommage à ma vie privée, et que ma violente riposte, dont on a fait donner lecture à

l'audience, constituaient une réparation suffisante. Au fond, c'est bien jugé; c'était déjà une vieille histoire sans grand intérêt.

19 décembre 1891. — Carré vient d'engager Grand au Vaudeville; une grosse perte pour nous, mais en même temps la preuve des services que nous avons rendus aux théâtres parisiens, en leur trouvant des auteurs et des artistes nouveaux.

20 décembre 1891. — Mon affaire avec Bauer fait du bruit. Céard, insistant sur le mécompte qui m'est infligé, m'éreinte copieusement, déclarant que le Théâtre-Libre est mort et que je dois faire place à un autre. Sarcey, lui, essaie de nous départager, et il ne cache pas à Bauer que, s'il est enchanté de voir le jugement consacrer les droits de la critique, il ne l'excuse point de s'être emporté à mon endroit à des boutades inutiles.

20 décembre 1891. — On a nommé un juge d'instruction pour informer contre ce polisson de Chirac, qui causa tout dernièrement à son théâtre réaliste un abominable scandale; c'est un fou, mais aussi un imbécile, qui, avec ses excentricités habilement exploitées contre nous, a peut-être retardé pour quelques années notre contact avec le grand public.

21 décembre 1891. — Nous donnons la Dupe, avec un joli acte en vers, Son petit cœur, de Marsolleau. La pièce d'Ancey fait sensation, car elle

est de main de maître, et Becque la tient, comme moi, pour une espèce de chef-d'œuvre. Fouquier la trouve remarquable, et pense que cette soirée soulève au fond des discussions capitales pour l'évolution théâtrale. Bauer, naturellement, trouve que c'est un vaudeville.

22 décembre 1891. — La commission auteurs me fait la mauvaise surprise de me convoquer; on aurait l'intention de me traiter sur le pied des autres théâtres, ce qui, pour moi, serait une terrible aggravation de charges. Mais tous ces messieurs, Sardou, Halévy et d'autres, auxquels je ne cache rien de ma situation pécuniaire presque désespérée, stupéfaits en face de la réalité, se montrent des plus bienveillants. On exploitait déjà ce petit débat; je sens de jour en jour l'hostilité s'accroître. J'ai mécontenté tant de gens en refusant des pièces, on a tant de fois prédit la mort du Théâtre-Libre, que notre vitalité a amassé des haines qui me causent une lassitude dont je ne laisse rien voir, tout en me demandant ce que j'ai bien pu faire à tous ces gens-là.

26 décembre 1891. — Albert Wolff est mort. Indépendamment de la peine que je vois à notre pauvre Pierre Wolf, j'en éprouve un vif chagrin, car, depuis notre réconciliation, le brave homme témoignait à notre petit coin un intérêt bien touchant. Comme ses derniers jours coıncidaient avec notre récent spectacle, son neveu me conte qu'il s'inquiétait du rédacteur qui serait chargé de le remplacer chez nous.

250

26 décembre 1891. — Le Théâtre d'Art, fondé par Paul Fort, prospère et prend de l'importance. Ce n'est pas moi qui m'en plaindrai. Ils vont donner le Faust, de Marlowe, et une Salomé, d'Oscar Wilde. Les deux scènes à côté complètent leur action pour le plus grand profit des jeunes.

27 décembre 1891. — M. Henry de Bornier a publié dans la Patrie un feuilleton dont le début est à noter:

Bergers, voici les loups! Ils sont descendus depuis longtemps, et ils rôdent autour de vos parcs, de vos bergeries closes l'hiver; mieux encore, ils sont entrés dans la bergerie classique appelée l'Odéon, et ils entreront avant peu, n'en doutez pas, dans la grande bergerie de la Comédie-Française, je ne vous en donne pas pour deux ans; je vous dis que j'en ai vu sur la place du Théâtre-Français, des loups, des loups maigres et qui ont les dents longues. Je ne les blame pas, les loups, ils sont dans leur fonction, mais ce sera un beau massacre, et M. Jules Claretie sera navré, et il ne pourra qu'assister à la grande scène du dernier acte. Et je sais bien ce qu'ils diront, les loups sortis du Théâtre-Libre, et dont M. Antoine fait l'éducation. Ils diront: « C'est notre tour, brebis, moutons, béliers, petits agneaux, de la bergerie Molière, nous allons vous saigner gaiement, car nous avons faim et soif, et le sang apaise la soif comme la faim. » Ils diront à M. Alexandre Dumas: « Tu nous ennuies avec ton Demi-monde, et toi aussi Pailleron, avec ton Monde où l'on s'ennuie, nous sommes du monde où l'on égorge et vous allez le voir. » Ils diront à MM. Ludovic Halévy et Meilhac: « Mes petits Parisiens, votre heure est venue, vous allez vous confesser à l'Abbé Constantin. » Quant à l'auteur de la Fille de Roland, bien entendu, ils n'en feront qu'une bouchée, et je crois les entendre : « Ah cà, petite pleurnicheuse, tu refuses donc d'épouser celui que tu aimes, parce qu'il fait des manières sous prétexte que son père a trahi la Patrie? Tu vas bêler pour la dernière fois. »

Ainsi parleront et feront les loups que je vous annonce; et ils se baigneront dans notre sang avec le calme féroce des loups qui accomplissent un devoir, et les capitaines de louveterie seront désarmés, sinon complices.

29 décembre 1891. — On a enterré M. de La Pommeraye, un bien excellent homme qui, certainement, s'en va sans avoir sur le cœur la plus petite peccadille. D'idées singulièrement traditionnelles, il n'en était pas moins bienveillant pour les jeunes gens.

## 1892

- 4 janvier 1892. La commission de la censure publie son rapport, un document considérable, qui sera toujours à consulter sur la question; elle conclut en proposant la suppression des crédits pour les censeurs. On ferait un essai de trois ans; quelle victoire si, comme tout permet de l'espérer, le Parlement ratifie!
- 10 janvier 1892. En me promenant tantôt avec Brieux, je sens qu'il s'impatiente, parce que sa pièce Bichette qu'il a donnée à Carré ne passe pas. Il me la raconte; tout de suite, je le persuade qu'une histoire de paysans sera beaucoup plus à sa place au Théâtre-Libre, et je lui offre de la monter tout de suite.
- 10 janvier 1892. Chez Drouant, place Gaillon, tous les vendredis, des amis du Grenier et de la rue de Bellechasse dinent ensemble; quand je le puis, c'est pour moi un gros plaisir d'assister à ces réunions où je retrouve Ajalbert, Geffroy, Hennique, Rosny, Descaves, et autres.

Comme, hier soir, sur les dix heures, on cherchait à finir la soirée, le nom de Bruant qui, en ce moment, fait fortune avec son cabaret du boulevard Rochechouart, était jeté par quelqu'un, Carrière dit son envie de le connaître, et

nous grimpons vers Montmartre.

La boutique du chanteur est pleine d'un public assez élégant, respirant avec délices une fumée de corps de garde, sous les engueulades pittoresques du Patron. Comme, en entrant, je lui dis bonjour, il s'inquiète des gens que je lui amène et me demande leurs noms. Alors Bruant. apprenant que Carrière et les autres sont venus pour l'entendre chanter, met tout à coup ses autres clients à la porte, fait poser les volets de la boutique, et redevenu le garçon timide, discret et charmant que je connais, nous chante avec la plus belle et profonde sensibilité les cinq ou six choses qui ont fait sa réputation. Evidemment, avec son argot hasardeux mais si vivant, l'espèce d'encanaillement voulu de son allure, Bruant est un vrai et peut-être un grand poète.

Nous restons fort tard à vider des bocks, et cette vision du Bruant légendaire, engueuleur et voyou, redevenu, avec son feutre et sa chemise rouge, un simple et bel artiste, devant des camarades qui l'admirent, était trop saisissante

pour n'être pas notée.

15 janvier 1892. — C'est vraiment infâme: une main savante a propagé en province, aussi bien qu'à Bruxelles, sous le titre, en grosses lettres, de « l'Affaire du Théâtre-Libre », que la condamnation de cet imbécile de Chirac à quinze mois

de prison, qui ne sont pas certes volés, s'appliquait à nous.

- 25 janvier 1892. Camille Pelletan, pour moi l'un des esprits les plus nourris et les plus clairvoyants du temps présent, dans un article de la Dépêche de Toulouse, dit que le Théâtre-Libre a joué des pièces très vives mais qu'aucune n'était obscène, et que, dans le meilleur sens du mot, les tentatives littéraires les plus intéressantes qui se soient faites à la scène, dans ces dernières années, ont été faites là. Voilà un éloge qui me touche, d'autant que cette déclaration, dans un grand journal provincial, est de nature à combattre la sournoise, l'immonde campagne faite contre nous dans tous les coins où je ne peux pas répondre.
- 2 février 1892. Coup double hier soir avec Bichette, de Brieux, devenue Blanchette, qui a triomphé sur toute la ligne. Il y a eu quelque ralentissement au troisième acte, mais le succès demeure immense. Pour l'Envers d'une sainte, c'est autre chose : la salle a été stupide, emboîtant chaque fois qu'elle l'a pu, mais ce matin, il y a une presse qui fait, du coup, M. François de Curel célèbre. Je ne jouais pas dans l'Envers d'une sainte, et j'étais tellement énervé par l'attitude du public, que, sorti dans les couloirs, j'ai pincé un grand diable, l'un de nos abonnés, s'amusant à ouvrir les portes des loges pour chahuter. Je l'ai fait descendre au contrôle et on lui a remboursé sa cotisation séance tenante. Il était stupéfait. En tout cas, il n'y a pas eu de

doute sur la valeur de la pièce, tout la mende convient qu'elle sort des formules ordinaires. Le résultat est d'autant plus beau que cela a été joué assez faiblement; c'est un théâtre tellement neuf, tout intérieur, qu'il est extremement difficile à interpréter. En revanche, Blanchette a été fort bien jouée, j'ose m'en flatter, et Gémier, notamment, dans le cantonnier, fut admirable. Cette soirée coupe l'herbe sous le pied aux adversaires du Théâtre-Libre et va me permettre de sousser.

5 février 1892. — La succès de Blanchette a retenti jusqu'à Rouen. Aussi Brieux m'écrit que nous devrions aller jouer la pièce au Théâtre des Arts. C'est entrer dans une voie périlleuse. Déjà nos excursions à Bruxelles nous donnent bien du tintouin; une fois engagés dans ce système de représentations publiques, nous risquons d'enlever à nos soirées une grande partie de leur caractère particulier.

8 février 1892. — Ce soir, rue Blanche, après la répétition, mon charmant ami Rzewuski arrive et me conte qu'il vient de perdre cent mille francs au haccara. « Alors, me dit-il, je viens ici chercher un peu d'équilibre et de santé, je vous emmène souper. » Fouquier, contraint de passer au journal pour son compte rendu de la pièce de Richepin, jouée ce soir, au Français, nous rejoint dans un cabinet chez Paillard. Le critique du Figaro dit, en arrivant, s'être montré très sévère pour Jean Richepin et pour sa pièce Par le glaive, qu'il appelle un peu férocement Par le rasoir,

Nous soupons jusqu'à trois heures dans l'éblouissante causerie de Fouquier, évadé longuement vers la Grèce; tout à coup, les deux incorrigibles joueurs échangent un regard et se demandent s'il n'y aurait pas lieu de repasser un peu au cercle avant de se coucher, pour voir la fin de la partie, et tous deux s'en vont vers le tripet avec une vague espérance de regagner en quelques minutes la petite fortune perdue ce soir-là par Rzewuski.

18 février 1892. — Il a bien fallu céder à Brieux, nous avons joué hier soir Blanchette à Rouen; je dois dire que le succès a été énorme malgré le grand cadre que je redoutais. Le Théâtre des Arts est une salle d'Opéra, j'avais peur que l'intimité et la vie de la pièce ne disparaissent dans ce Sahara. On a fait quatre mille francs de recette, ce qui est superbe, et ceci me donne confiance pour le Havre, où nous allons, demain, redonner la pièce. C'est du reste un peu d'argent, dent nous commencions à manquer encore une fois.

25 février 1892. — La presse de la pièce de Curel est tout à fait un événement:

L'Envers d'une sainte, j'aimerais mieux un autre titre, lit Jules Lemaître, me paraît être la pièce la plus originale et la plus intéressante que le Théâtre-Libre nous ait doniée depuis les Réaignés, d'Henry Céard; cette pièce a des ongueurs, des maladresses et des redites. Les mêmes les plus et plus et ne sont pas toutes la place où il faudrait pour la clarté, l'intérêt et le mouvement du drame. Ce drame ressemble trop à un très re-

marquable roman dialogué. C'est égal, il est vraiment beau, et d'une qualité exquise; si le texte était signé Ibsen...

#### René Doumic:

La pièce de M. de Curel est faite d'une série de conversations où les personnages se racontent et s'analysent. Ces conversations se répètent, et le tout y manque de vivacité; ces réserves faites, il reste que l'Envers d'une sainte se recommande par les qualités les plus rares; la conception très élevée, une belle curiosité des secrets de la vie intérieure, une hardiesse à mener jusqu'au bout l'étude d'un cas de psychologie, une vigueur d'analyse poussée à fond, et enfin ce don qui consiste à souffler la vie à un être d'imagination.

## Sarcey:

C'est un cas de tératologie, porté au théâtre par un disciple d'Ibsen... Chez M. de Curel, comme chez Ibsen, tout va par sauts; par bonds, dans une nuit épaisse. Les initiés se récrient « oh! que cette psychologie est profonde!» mes amis, je n'y vois goutte. Tous ces gens-là me font l'effet de fantoches s'agitant dans l'ombre. Il n'y a qu'un mot, et je le prends dans la langue verte, pour qualifier l'Envers d'une sainte: c'est crevant. Je n'ose pas dire que c'est sans talent parce qu'il y a là dedans certaines qualités de style, sobre et ferme, qui marquent un écrivain, mais un écrivain dramatique, jamais.

8 mars 1892. — Nous avons joué hier soir l'Etoile rouge, d'Henry Fèvre, et Seul, deux actes de Guinon. J'ai rarement passé une soirée aussi pénible que celle-ci; dans la pièce de Fèvre, j'avais un interminable rôle de vieux savant, demi-fou, qui mange sa fortune, met sa fille sur la paille par de coûteuses expériences, pour savoir ce qui se passe dans Mars. Copieusement

emboîté pendant deux actes, tout remplis de conférences astronomiques, il m'a fallu tenir bon, devant une salle déchaînée, décidée à me faire taire. Fort heureusement, je savais bien mon rôle, je leur ai impitoyablement versé sur la tête tout ce que Fèvre avait pu recueillir de détails sur l'Etoile rouge. Et comme j'abordais le troisième acte, complètement fourbu, avec l'angoisse d'avoir à tenir encore une bonne demi-heure, j'ai eu tout à coup la surprise d'un retournement complet du public qui, pris par une situation enfin dramatique, a couvert d'applaudissements tout le dénouement de la pièce èt moi-même.

Seul, comédie de Guinon, est une histoire bourgeoise, cuisinée juste à point pour mon public. Aussi, le succès a été très grand; la presse, ce matin, très sévère pour Henry Fèvre, est pleine de bienveillance pour l'adroit dosage de Guinon.

M. Albert Guinon, l'auteur de Seul, n'avait pas osé m'apporter son manuscrit lui-même; se défiant de la maison, que l'on représente volontiers dans certains milieux comme fermée aux nouveaux, il crut bon de se servir, comme intermédiaire, du fondé de pouvoirs de la maison Rothschild, avec lequel je suis en relations courantes, car c'est lui qui est chaque année chargé de renouveler les abonnements. Avec beaucoup de tact, ce personnage, une figure bien curieuse, m'a fait comprendre que « ces messieurs » s'intéressaient beaucoup à l'auteur; certes, cette démarche ne pouvait être prépondérante sur mon

appréciation de la pièce, j'ai pris Seul parce que c'est une comédie intéressante qui semble annoncer un auteur dramatique.

12 mars 1892. — Ce soir, une dépêche de Ginisty m'a bien intrigué; je joue au parc de Bruxelles; il m'informe que Porel a démissionné à l'Odéon, que sa succession est ouverte et que, si je posais ma candidature, j'aurais les plus grandes chances. Au fond, je suis enchanté d'être absent; je n'avais pas entrevu ce coup de théâtre, c'est le cas de le dire; je ne me sens pas prêt, il me semble que j'ai encore dés choses à faire au Théâtre-Libre. Je sais du reste que Henry Bauer sera candidat, et surtout Marck, le collaborateur de Porel.

18 mars 1892. — J'ai, en arrivant à Bruxelles pour nos représentations, une surprise bien inattendue. Après le grand succès de Blanchette, Brieux s'était montré très frappé du conseil de Sarcey estimant que le troisième acte devait être remanié dans un sens plus optimiste. Il m'en avait apporté une nouvelle version, plus adoucie, en me demandant de la faire répéter. Nous étions accablés de besogne par les spectacles en préparation, je n'ai pas trouvé le temps d'un travail aussi lourd.

Brieux a écrit à la presse belge une lettre que j'ai trouvée dans les journaux disant qu'il n'avoue plus de sa pièce que les deux premiers actes, et je fais une drôle de figure. 28 mars 1892. — C'est Marck, le directeur de la scène sous Porel, à l'Odéon, qui est nommé directeur avec le secrétaire général Desbeaux; un excellent choix, très administratif; l'audace des deux directeurs ne nous coupera pas l'herbe sous le pied.

30 mars 1892. — Tournée: Liège, Bruxelles, et jusqu'en Hollande, Amsterdam, Rotterdam et la Haye. Le succès est très vif. Je suis surpris de trouver dans ces publics du Nord cette curiosité, cette compréhension des œuvres pourtant nouvelles que nous leur apportons. Au fond, on nous traite avec infiniment plus d'égards qu'à Paris.

8 avril 1892. — Le discours de réception de Pierre Loti, hier, à l'Académie française, est une charge à fond contre le naturalisme, assez surprenante chez un écrivain tel que celui-ci, très détaché en apparence de nos querelles d'écoles.

19 avril 1892. — On joue au Casino de Paris une revue de Mendès et de Courteline, les Joyeuses Commères de Paris, dans laquelle j'ai failli être obligé de paraître. Mendès, toujours emballé, avait imaginé de fabriquer pour moi tout un tableau de sa revue. Mais, plein de bon sens, le poète a senti le danger que ces représentations feraient courir au Théatre-Libre, et il me rend ma parole le plus joliment du monde, sans me garder rancune.

21 avril 1892. — Les matinées rivales du Vaudeville deviennent de moins en moins dangereuses; celle qui clôture la saison par des pièces en un acte a dû être renforcée d'une reprise de l'une des plus gentilles pièces que nous avions déjà jouée au Théâtre-Libre: les Deux Tourtereaux, de Ginisty et de Guérin.

2 mai 1892. — La nouvelle pièce de Pierre Wolff, les Maris de leurs filles, en trois actes, a eu un très beau succès, et Simone, celle de Louis de Gramont, a également été fort bien accueillie.

7 mai 1892. — De passage à Bordeaux pour quatre ou cinq jours, il vient de m'arriver une aventure effroyable. Nous devions jouer le soir au Théatre-Français. La location était fort belle et, pour passer la journée, j'avais eu l'imprudence de proposer à Schurmann, notre impresario, d'aller déjeuner à Arcachon; un train devait nous ramener pour l'heure du spectacle. Je ne sais quelle fatalité m'ayant donné envie de faire un tour de bateau, au moment où nous songions à regagner la côte, un calme plat fait tomber la voile et nous laisse en panne. C'était la représentation du soir manquée; calculant que des deux ou trois personnes qui étaient là, j'étais seul indispensable au lever du rideau, j'ai piqué tout habillé une tête dans la mer, nagé trois ou quatre kilomètres, traversé au galop toute la pointe et, ruisselant d'eau, en sautant la balustrade, j'ai grimpé dans un compartiment à la seconde où le train s'ébranlait.

Schurmann, qui m'avait vu partir avec quelque scepticisme, me rejoignait deux heures plus tard, comme le premier acte de l'Ecole des veus s'achevait, devant une salle comble; mais quelle leçon!

- 9 mai 1892. C'est extraordinaire; on trouve dans certaines grandes villes de province des gens plus avertis et beaucoup plus à la page que beaucoup de Parisiens. Il y a à la Petite Gironde un critique, Paul Berthelot, d'une pénétration et d'un allant extraordinaires; comme à Nantes, au Petit Phare, Gustave Babin est le plus compréhensif et le plus hardi de nos défenseurs.
- 9 juin 1892. Notre septième spectacle n'est pas palpitant. Encore une paysannerie, la Fin du vieux temps, qui a du caractère, mais après le Maître, c'est pâle. Comme l'auteur est Paul Bourde, qui occupe une grosse situation au Temps, la presse est bonne. Gémier a été admirable dans un vieux berger, et personne ne semble s'en être aperçu. On est habitué aux figures de Janvier et d'Arquillière; le nouveau venu, trop discret, n'attire pas encore l'attention.
- 13 juin 1892. Chez M. de Goncourt à Auteuil, hier, avec Ajalbert, nous avons eu la lecture de l'acte que le maître va donner, A bas le progrès! une jolie fantaisie, un peu vieillotte et rabâcheuse, mais quelle langue, et comme il est glorieux pour le Théâtre-Libre d'avoir ce grand nom sur ses programmes.
- 30 juin 1892. Enfin, le dernier spectacle de la saison avec un acte de Michel Carré et Georges Loiseau, Réché d'amour, une Mélie, scène dans

la manière de Méténier, tirée par Georges Docquois d'une nouvelle de Jean Reibrach. Nous avions donné au milieu de la soirée trois tableaux extrêmement curieux, les Fenêtres, ête Jules Perrin et de Claude Couturier, un drame de remords, bref, mystérieux et original, qui a fait sensation. Gémier, dans un personnage de vitrier et dans Mélie, commence à avoir la presse qu'il mérite.

1er juillet 1892. - L'inventaire de cette cinquième année est tout de même encourageant: Jean Jullien a été joué à l'Odéon, Porto-Riche a remporté avec Amoureuse le plus gres succès de la saison, Méténier a donné aux Variétés de Bonne d tout faire. Hennique est au Gymnase. Lavedan a triomphé au Vaudeville avec son Prince d'Aurec. On peut dire que dans dix ans, les trois quarts des noms que l'on lira sur les colonnes Moris auront été inscrits sur nos programmes. Tous ces auteurs quittent naturellement la maison, et le danger mortel de l'encombrement disparaît. Nous avons joué cette année douze nouveaux sur dix-huit; c'est du reste le secret de quelques déceptions et de querelles pénibles, mais on verra plus tard, j'espère bien, que c'est moi qui avais raison.

Pour les artistes, voici Grand au Vaudeville, Mayer tout à fait casé, Luce Colas chez Carré, Damoye et Janvier à l'Odéon. Il faut les remplacer et c'est tant mieux, car pour les comédiens, comme pour les auteurs, il ne faut pas piétiner. Le nuage à l'horizon, c'est toujours l'argent; mon magasin de décors de la Villette, et les constructions nécessaires pour chaque nouveau spectacle,

sont ruineux. Mais comme on a donné à nos essais de mise en scène une signification importante, il faut absolument continuer.

Ce sont nos tournées en Hollande, en Belgique, à Berdeaux, à Nantes, à Rouen, au Havre, qui comblent en partie le déficit.

- 5 juillet 1892. J'ai filé à Camaret tout de suite, malgré bien des embêtements. Mes vacances seront écourtées. Pas d'argent, il faut, pour en gagner, que nous allions donner des représentations en Suisse et dans le Midi, au mois d'août.
- 6 fuillet 1892. J'ai déménagé de mon fort de Camaret, et loué en pleine lande, tout à fait du côté du large, une vieille grange isolée, pour laquelle on m'a fait un bail de dix ans, avec 120 francs de loyer par an, ce qui est bien dans mes moyens. Du reste, quelle splendeur dans ces dunes, avec, au loin, toute l'Iroise, des lieues de mer, depuis le Raz, le cap de la Chèvre jusqu'à Saint-Mathieu.
- 12 sont 1892. Un jeune homme que nous avons vu en passant à Marseille, Emile Fabre, m'adresse le manuscrit d'une pièce tout à fait intéressante et que je reçois pour le Théatre-Libre.
- 15 août 1892. Il faut absolument que je me retourne, car, même avec les abonnements pour la saison prochaine, je prévois une année très dure. Le déficit s'accroft, je dois songer à faire

gagner de l'argent à mes camarades dont le dévouement, pour être merveilleux, n'est pas inlassable. Schurmann m'a proposé de faire entre le 20 août et le 1er octobre une grande tournée en France qui serait sûrement très fructueuse pour tout le monde, aussi j'ai accepté. Nous emporterons une vingtaine de pièces, et, de retour à Paris le 1er octobre, je pourrai entreprendre, sans souci pour quelque temps, la saison prochaine. Enfin, ce premier essai de notre répertoire près du véritable public devient peut-être nécessaire, aussi bien pour les auteurs que pour les interprètes.

26 août 1892. — Paulus, que l'on est allé interviewer, dit: « Antoine, entre nous, est un Chirac qui a peur », et ajoute: « Moi, quand je chante, je fais toujours face à la foule. » Il n'est du reste pas plus tendre pour la Comédie-Française, déclare que le classique est fatigant; il consent pourtant à trouver du talent à Mounet-Sully et à Coquelin, et ce bavardage imprudent lui procure une assez jolie tournée dans les feuilles.

27 août 1892. — M. Paul Perret, l'ancien critique de la Liberté, est nommé lecteur au Théâtre-Français. C'est gai pour les jeunes, car nous n'avons pas eu d'adversaire plus implacable et plus agissant.

1er septembre 1892. — Continuant notre tournée, nous avons gagné Lyon, où nous séjournons du 1er au 7. Le mouvement de presse à notre arrivée est considérable, mais dans la journée d'hier

j'ai eu un mauvais son de cloche. Le secrétaire général de la préfecture du Rhône, auquel Schurmann avait à demander un visa nécessaire, croyait que j'étais ce Chirac, qui a fait scandale à Paris avec des représentations dégoûtantes.

9 septembre 1892. — Avant de gagner Genève où nous sommes attendus, nous voici à Marseille où, comme à Lyon, le mouvement de presse est très grand. Nous trouvons tout un milieu littéraire et artistique créé par l'impulsion intelligente d'un amateur fort lettré, Auguste Rondel, féru de théâtre et dévoué à tous ceux qui y touchent. Beaucoup de jeunes gens ici sont depuis longtemps des partisans enthousiastes du Théâtre-Libre; l'un d'eux, Emile Fabre, nous a présentés au public dans un bel article de son journal le Bavard.

21 septembre 1892. — Le Juif polonais à la Comédie-Française. Got y est admirable, surtout au second acte, dans la scène où il tisonne en écoutant le brigadier de gendarmerie, mais, au fond, la pièce ne réussit pas.

30 septembre 1892. — Nos soirées à Nantes au Théâtre Graslin sont assez suivies, surtout par l'élite. Plusieurs jeunes gens d'un Cercle, qui m'avaient invité à souper, m'ont exprimé le regret que je n'aie pas affiché l'Envers d'une sainte, de Curel. Je leur ai dit que la pièce était si particulière que j'avais redouté pour elle le public de province. Le critique du Phare de la Loire, Gustave Babin, et son ami Guisth'au, un jeune avo-

cat nantais, sont si déselés, que je leur ai deané pour eux seuls, dans la journée du lendemain, une représentation de la pièce de Curel dont tous les interprètes font partie de la tournée.

Octabre 1892. — Janvier est engagé à l'Odéon, par les nouveaux directeurs, et débutera prochainement dans le rôle de Basile du Barbier.

1er actabre 1892. — J'ai pu, avec notre tournée de cet été, distribuer 12.000 francs à mes camarades.

5 octobre 1892. - Nous voici définitivement rentrés de notre tournée; Schurmann, très gentil et très agréable compagnon de voyage, ne se plaint pas. Dans l'ensemble, cette épreuve devant des auditoires si différents, puisque nous avons fait le tour de la France, révèle la ferce de notre maison. Le public, d'abord méfiant, s'est peu à peu laissé gagner par la neuveauté et la variété d'un répertoire tranchant si fort aur ce qu'il a l'habitude de voir. Ancey lui-même, si implacable et si neuf, s'impose par sa facture magistrale et le mouvement de son dialogue. La Tante Lécatine, avec son ironie novée dans les procédés d'un apparent vaudeville, amuse fallement dans certaines grandes villes, et inquiète les publics plus simples. L'étrange, c'est que c'est Ibsen, avec ses Revenants, qui semble aveit le plus seconé le public. La Puissance des Téndéres étonne et révolte bientêt. Wolff parte beaucoup, et Courteline avec son Lidoire a puissammant contribué à tuer la légende répandue que nous étions surtout des gens annuyeux.

27 octobre 1892. — On a joué hier soir aux Variétés une revue d'Albert Millaud et de M. Clairville; à l'acte des théâtres, j'étais mis sur la scène avec les plaisanteries d'usage sur le Théâtre-Libre. Le comédien chargé de me représenter avait deux masques, de sorte que lorsque le vieux Lassouche lui demandait à voir sa figure, l'acteur se retournait et la salle le voyait toujours de dos. Tout cela n'était pas méchant, mais Lassouche ayant ajouté un jeu de scène assez déplaisant, pour nousser dans la coulisse le personhage qui me représentait, avec une manifestation évidente du mépris dans lequel le vieil acteur et sa génération tiennent les artistes du Théâtre-Libre, le soir en soupant, j'ai prié Mendès et Labruyère d'aller demander des explications à l'un des auteurs. La chose s'est arrangée le plus galamment du monde; on a décidé de supprimer un jeu de scène qui m'avait paru inacceptable.

30 octobre 1892. — Dans son feuilleton de la Patrie, Henri de Bornier donne un son de cloche bien encourageant:

Je l'ai souvent écrit jei même, les auteurs du Théâtre-Libre seront avant peu de temps les maîtres du théâtre. M. Brieux est entré à l'Odéon il y a deux mois; hier, M. Pierre Wolff plantait le drapeau du naturalisme sur l'élégante forteresse du Gymnase; demain peut-être, quelque audacieux soldat de M. Antoine démolira à coups de canon avec des obus à la mélinite notre fortification du Théâtre-Français. Novembre 1892. — Après Ibsen, qui ne peut, malgré l'intérêt considérable de son œuvre, absorber indéfiniment les forces du Théâtre-Libre, j'ai beaucoup cherché, toujours à l'étranger, d'autres auteurs susceptibles de soulever l'intérêt et la curiosité de la jeunesse littéraire, et je donnerai bientôt une pièce curieuse: Mademoiselle Julie, de Strindberg, que je viens de distribuer à Nau et à Arquillière.

4 novembre 1892. — Nous avons joué hier trois actes de Gaston Salandri, le Grappin, qui ne valent pas sa première pièce, et une curieuse comédie de Maurice Biollay, l'Affranchie, servant de début à Abel Deval et à sa femme, M<sup>me</sup> Marcelle Valdey, retour tous les deux de Russie Salandri est un peu reconduit; en ce moment, nos amis d'autrefois ont déserté la maison et il se trouve livré aux adversaires; pourtant sa pièce est amusante et celle de Biollay pose des problèmes curieux sur l'hypnotisme. Dans l'ensemble, le résultat du spectacle n'est qu'honorable.

5 novembre 1892. — Dans son compte rendu du Grappin et de l'Affranchie, Fouquier dit une chose assez saisissante. Une tendance uniforme grandit dans les pièces du Théâtre-Libre et dans celles qui relèvent de l'école nouvelle. Cet art est particulièrement dirigé contre la famille telle qu'elle existe aujourd'hui, avec sa conception mystique du mariage et la conception utilitaire de l'hérédité.

6 novembre 1892. — Jean Jullien, qui éreinte tous ses anciens camarades du Théâtre-Libre dans son feuilleton de *Paris*, dit hier:

Antoine n'est guère suffisant dans cette pièce comme dans la suivante; nous n'avons pas reconnu le comédien d'autrefois intéressant dans un rôle de rien, pourvu de naturel et sûr de son jeu.

# 6 novembre 1892. — Henry Céard vient à la rescousse :

M. Antoine, enragé de passer pour un homme du monde, au théâtre s'entend, dans le rôle d'un magistrat libidineux, justifie pleinement, dans son attitude gauche et sa malséante tenue, le mépris dont l'accable M<sup>me</sup> Marthe Grandpré. Cela dit pour les auteurs des deux pièces inscrites au programme d'hier soir, les procédés dont M. Antoine use à l'égard du directeur de ce journal, procédés qu'il n'est pas seul à subir dans la presse, nous autorisaient à garder le silence. Nous ne l'avons pas fait par estime supérieure pour une œuvre que nous regretterions de voir détruite par la faute de son impresario, et jugeant que les intérêts de la littérature et de l'art doivent être placés au-dessus des calculs d'un industriel et de l'outrecuidance d'un comédien.

## Et Henry Bauer a naturellement appuyé:

M. Antoine s'était chargé de représenter l'irrésistible avocat à l'œil fascinateur, au verbe enchanteur, à l'élégance de Brummel, don Juan l'hypnotiseur enfin. Ai-je besoin d'ajouter que ni sa mine ni sa voix grêle ni son équipage n'y suffisent?

6 novembre 1892. — Porel a inauguré hier son Grand-Théâtre qui n'est autre que la salle de l'Eden aménagée avec beaucoup de soins, mais lont les dimensions, comme il est apparu à cette reprise de Sapho, se prêteront mal au répertoire

contemporain. Réjane a été admirable dans Fanny, créée autrefois par Hading au Gymnase. Rien de plus magnifique que le quatrième acte, qu'elle a joué en grande comédienne.

12 novembre 1892. — Rollinat, de passage à Paris, et avec lequel j'ai dîné chez des amis, nous a tenus toute la soirée avec son piano. Il chante d'une façon extrêmement impressionnante sa Creuse, ses bêtes et ses paysages, en passant par lui, les moindres choses prennent une allure de mystère et de surnaturel extraordinaire. Il me rappelle énormément Villiers de l'Isle-Adam, avec son cabotinage génial et sa figure tourmentée.

20 novembre 1892. — Dans le Paris d'hier soir. une interview de Céard est vraiment un ingénieux morceau dans l'aigreur, je dirais dans la méchanceté, si la psychologie de l'écrivain m'était moins familière. L'auteur des Résignés satisfait ici un sourd mécontentement de luimême et de sa stérilité laborieuse qui faisait dire à Becque avec son rire croassant: « Céard, le raté du Théâtre-Libre! » L'article de notre ancien commensal de la rue Blanche est coupé de voyants sous-titres, « le Boulanger de l'art dramatique » ou « Grandeur et décadence de M. Antoine », et je note cette défection sans cause avouée, ajoutée aux campagnes agressives de Bauer, comme des symptômes de la crise inévitable dans l'évolution de toute tentative. Il v a toujours, après la foncée du début, général et sincère, une bataille sournoise pour l'accapa

rement brutal de la chose au profit des plus

autoritaires et des plus violents.

Pour n'avoir point voulu livrer la direction de notre mouvement, il m'avait déjà fallu, avec Byl et Vidal, aussitôt après le premier spectacle, résister énergiquement, et, depuis, je n'ai jamais cessé d'être contraint à une tension de ma volonté pour rester le maître. Après les conseils plus adroits de Mendès, les critiques affectueusement empoisonnées de Jullien, il faut faire face à ceux-ci.

20 novembre 1892. — Un journaliste d'un rare talent, M. Henri de Weindel, a ouvert une vaste enquête sur la crise dramatique qui sévit, aux dires des directeurs. Je me suis amusé à recueillir les avis des intéressés. Koning, qui se trouve dans une fort mauvaise passe, n'est pas content et dit textuellement de nous:

Je sais bien, le Théâtre-Libre! L'influence du Théâtre-Libre! Qu'est-ce qu'il a donné? Le Baiser, une ou deux autres pièces qui auraient été reçues à l'Odéon si on les y avait présentées, et c'est tout.

#### Carré:

Le Théâtre-Libre a rendu service au progrès dramatique, en détruisant un tas de vieilles ficelles qui avaient fait leur temps... Les anciens auteurs ne travaillent plus beaucoup et les nouveaux manquent encore de notoriété. C'est pout-être là une raison de la crise.

#### Sardou:

On a tellement dit que la crise théatrale existait, qu'elle a fini par éclater, c'était fatal. C'est l'histoire des gens bien portants à qui on répète chaque jour qu'ils ont mauvaise mine, ils finissent par tomber malades. Les choses se sont passées de cette façon pour la crise et nous en avons une véritable.

Et comme M. de Weindel presse le maître pour savoir son opinion, celui-ci répond :

Je me tais, j'ai mon opinion là-dessus, mais ce n'est pas moi qui vous la dirai.

# Dennery proclame:

Quelques jeunes gens ont essayé de nous mener dans de mauvais lieux, de nous faire voir des cuisinières en chaleur, ce n'est pas drôle, pas drôle du tout. Il en est deux ou trois qui ont débuté au Théâtre-Libre et qui ont l'air de prendre devant le grand public, mais ils auraient pu tout aussi bien débuter autre part que chez M. Antoine. Tous ceux qui ont du talent parmi les jeunes gens ont pu être égarés un moment, mais ils comprendront qu'ils font fausse route et reviendront au vieux genre, à l'inchangeable formule.

Henry Fouquier, parlant du Théâtre-Libre au cours de l'enquête, opine que :

C'est une révolution qui s'achèvera comme les autres. Il y a en présence des réactionnaires qui ne veulent rien concéder, et des révolutionnaires qui flanqueront tout en l'air. J'attends un Augier qui mette tout cela au point.

#### Doumic:

Cela ne va plus; des plus grandes scènes aux plus petites, toutes sont en proie à d'inconcevables malaises. La formule d'hier est épuisée; elle consistait, cette formule, à présenter la peinture des caractères à l'aide d'une action dramatique. On unissait, autant que faire se pouvait, Scribe à Balzac. Aujourd'hui, cette association nous paraît

parfaitement hybride, les éléments ne se combinent plus. Mais, d'autre part, la formule nouvelle se cherche encore, les disciples réalistes de M. Becque ou les adeptes de la comédie psychologique n'ont encore donné que des essais très remarquables, cela va sans dire, mais des essais; on hésite, on tatonne, le public incertain est inquiet.

## Becque:

On est fatigué, on veut du nouveau. Le nouveau est là, Antoine est venu qui a rendu un service considérable, on ne saurait le dire trop haut, à l'art dramatique en faisant une œuvre admirable. Les directeurs contestent les jeunes, mais ils les jouent. Wolff, Hennique, Porto-Riche et tous y passeront, on fera un pas de chaque côté, le public s'accoutumera, les auteurs mettront un peu d'eau dans leur vin et tout sera dit. Dans la pièce du petit Lavedan, nous, logiquement, nous aurions fait coucher la femme avec le juif, lui l'a évité; c'est une transaction, le public lui en a tenu compte.

## Georges Ohnet ne craint pas de déclarer :

La vérité? c'est de la folie. Et si un romancier même disait la vérité, on pousserait des cris de paon! Une pièce, il faut, pour être solide, que ce soit imaginé entièrement; a présent on s'en moque. La vérité, c'est que tous ces galopins-là veulent être plus forts que nous. Ce sont ces essais que le Théâtre-Libre joue, faisant ainsi beaucoup de mal aux jeunes gens.

## Meilhac:

Je pense qu'il ne jaillira rien de tout cela. Le Théâtre-Libre, qu'a-t-il présenté? Des pièces injouables pour la plupart; il y a des bonshommes, des caractères bien dessinés, mais ces bonshommes ne bougent pas, ces caractères demeurent sans action. Rien ne vit, c'est terne et sans gaieté. Et puis, il y manque ce qui fait le théâtre : le point de départ, la suite, et la conclusion. Gandillot répond ou plutôt murmure, comme dit Weindel:

C'est de la fumisterie.

## Coppée:

Ce qu'il faut considérer, ce sont les jeunes; les vieux ne sont plus intéressants quoi qu'ils aient fait. Leur œuvre est finle, l'œuvre des jeunes commence. Pour ma part, je les considère fort et j'estime qu'Antoine a beaucoup servi la cause de l'art dramatique en permettant aux jeunes de se manifester. Je considère qu'il en est trois ou quatre de tout premier ordres: Georges Ancey, Jean Jullien, Pierre Wolff et, dans un ordre d'idées différent, Lavedan.

Et, comme de Weindel lui parle du Théâtre d'Art qui vient de se fonder, Coppée sourit en disant:

Non, ceux-là ne sont pas sérieux.

23 novembre 1892. — La Comédie-Française a donné hier soir un drame en trois actes de Louis Legendre, Jean Darlot, qui m'a bien amusé. Toute la presse est persuadée qu'en montant cette pièce, le Théâtre-Français a voulu prouver que le réalisme ne l'effrayait pas, et, en effet, nous avons eu M<sup>me</sup> Bartet en marchande de journaux et Albert Lambert en ouvrier mécanicien. Mais ce sont des silhouettes populaires comme on se les imagine rue de Richelieu, et voilà un four énorme que personne ne songe à nous imputer. On s'était pourtant évertué à copier nos plantations et toute la minutie de nos mises en scène. Mais, au

fond, ce n'est pas ca. Sarcey dit que « tout cela est d'une médiocrité que rien ne rachète. »

26 novembre 1892. - Il fallait absolument que le corps du jeune duc de Chantemelle fût exposé bien en vue au dernier acte des Fossiles. Curel. C'est, en effet, près du lit mortuaire que sa sœur, devant toute la famille assemblée, fait la lecture du testament, et la scène emprunte à ce voisinage toute sa grandeur tragique. La difficulté était que Camis, qui jouait le rôle, ne bougeat pas de tout l'acte, qui est fort long. On a donc moulé son masque, opération faite par notre ami le sculpteur Charpentier et qui est bien effravante. Recouvrir toute la figure du patient avec du plâtre liquide et attendre qu'il sèche en ménageant sa respiration avec des pailles par les narines et par la bouche, c'était un peu angoissant, et notre camarade a supporté la chose avec une résignation de martyr.

29 novembre 1892. — Première des Fossiles, de M. de Curel; l'œuvre fait sensation bien que médiocrement jouée, d'abord parce qu'elle exige des interprètes à la fois romantiques, réalistes, humains et simples. M<sup>110</sup> Berthe Bady, qui débutait, assez gauche, a pourtant lu d'une façon incomparable le beau testament de Robert. Cette jeune fille a une voix admirable, une sensibilité frémissante, qui ne dépasseront la rampe que lorsqu'elle aura appris son métier. Bien que trois actes de la pièce se déroulent dans le même salon, selon une indication neuve et originale de l'auteur, il a fallu établir trois décors parce que l'ap-

partement, comme tournant sur lui-même, offrait à chaque acte un aspect différent.

1° décembre 1892. — Une fameuse veine d'avoir placé dans le lit des Fossiles une effigie de Camis; pendant le dernier entr'acte, la cheminée monumentale du décor est tombée, fendant son masque en plâtre. Si notre camarade s'était

trouvé là, il était tué.

Curel me dit que Paul Perret, le lecteur du Théâtre-Français, lui a demandé une pièce; il se pourrait fort bien que la Comédie-Française s'ouvrît devant lui, car elle a pris quelque chose dans la presse, lorsque l'on a su que les Fossiles avaient été refusés chez Molière où l'on s'acharnait vers le même temps sur Jean Darlot.

- 2 décembre 1892. Willette avait créé un bien joli journal, le Pierrot, où il prodiguait ses merveilles; le voici obligé d'en arrêter la publication. Hélas! lui aussi, se débat sous les fatalités de l'argent et dans l'insouciance de ses contemporains pour ce petit-fils de Watteau et Lancret, qui sera la gloire des musées de l'avenir.
- 5 décembre 1892. Courteline et Schwob ont eu la bizarre idée de présenter une pantomime à Jules Claretie, qui a refusé même de lire le manuscrit. La blague est assez drôle.
- 6 décembre 1892. On annonce au Vaudeville la réception de la Crise, de Maurice Boniface, l'un des auteurs de la Tante Léontine. Sarcey, dans son feuilleton d'hier soir, en ré-

serve la plus grande partie aux Fossiles. Après une jolie volée de bois vert pour les interprètes, du reste méritée, il dit à François de Curel des choses assez encourageantes. Il l'appelle « un maître homme » et, en parlant de la pièce, qu'elle « le laisse encore incertain, non sur la qualité d'esprit de M. de Curel qui est de premier ordre, mais sur ses aptitudes au théâtre. Il n'a point encore trouvé sa forme; mais rien ne dit qu'il ne la trouvera pas. Je jurerais, au contraire, que M. Hervieu, l'auteur de les Paroles restent, ne fera jamais de théâtre de sa vie. Pour M. François de Curel, je suis encore dans le doute. »

8 décembre 1892. — Curel, furieux du feuilleton de Sarcey sur les Fossiles, que, pour mon compte, je n'ai pas trouvé si dur, refuse absolument de se laisser conduire par moi chez le célèbre critique.

Depuis longtemps, j'ai coutume, sur son insistante invitation, d'aller quelquefois déjeuner chez lui le vendredi, qui est jour de réception, où il est aisé et agréable de bavarder avec le célèbre bonhomme, le plus bienveillant et le plus spirituel des hôtes. Il aime que je lui amène les jeunes gens qui viennent d'être joués; il les accueille le plus gentiment du monde, surtout s'il les a éreintés. J'insiste si vivement que Curel finit par me suivre et nous arrivons vers midi rue de Douai. Déjà une nombreuse assemblée dans la salle à manger. Sarcey, à qui j'ai fait passer nos noms, vient lui-même au-devant de nous; je démêle sur sa figure en accueillant Curel une curiosité très vive qui m'en dit long sur l'estime

en laquelle il le tient. Curel, assez timide et un peu rechignant, est entraîné par le critique, qui l'assied à côté de lui pour déjeuner et se met en frais d'amabilité inusités. Tout de suite entre les deux hommes s'établit une sympathie débordante, au point que, tout à l'heure, au café, je les entendais échanger les plus grasses plaisanteries avec des rires de collégiens.

9 décembre 1892. — Luce Colas, engagée elle aussi par Carré au Vaudeville, y a débuté avec un très joli succès. J'en suis content pour elle, mais voilà bien des camarades partis et la troupe se désagrège de plus en plus.

10 décembre 1892. — Le Cercle des Escholiers, présidé par Georges Bourdon, a donné la Dame de la mer, d'Ibsen. C'est le quatrième ouvrage du grand Norvégien représenté à Paris, car, après les Revenants et le Canard sauvage chez nous, le Vaudeville avait monté Hedda Gabler. Désormais, il y a autour de l'œuvre du dramaturge scandinave un mouvement qui sera fécond et durable.

12 décembre 1892. — Schurmann nous a emmenés donner quelques représentations à Milan et à Turin. C'est un peu d'argent qui sera le bienvenu. Nous débutions hier au théâtre Manzoni avec Blanchette dont le succès est formidable, mais j'ai eu un petit froid dans le dos en parcourant ce matin les feuilles italiennes. Les critiques d'ici déclarent qu'ils ajourneront leur opinion

définitive sur nous, car, disent-ils, si excellents qu'Antoine et ses camarades puissent se montrer dans une comédie paysanne, nous ne pourrons les juger qu'après les Revenants d'Ibsen, qu'ils appellent là-bas Spettri et dans lesquels le rôle d'Oswald est le cheval de bataille de leur grand acteur Ermete Zacconi.

- 13 décembre 1892. Nous avons joué les Revenants hier soir au Manzoni avec un succès vraiment très chaleureux, mais ce qui me rend le plus fier, c'est que, ce matin, la presse dit que l'on nous attendait avec curiosité après Zacconi, que c'est évidemment autre chose, mais que c'est aussi hien.
- 18 décembre 1892. Nos représentations à Milan, au Manzoni, ont bien marché jusqu'à la fin; à Turin, au Carignano, nous avons également tout à fait réussi, et comme la duchesse d'Aoste assistait régulièrement à toutes nos représentations, je l'avais fait prévenir que la Fille Elisa lui paraîtrait peut-être un peu osée; mais la duchesse a répondu que le nom de M. de Goncourt et l'intérêt des spectacles qu'elle avait déjà applaudis l'incitaient à ne pas manquer cette soirée.
- 20 décembre 1892. Distribué 5.000 francs de cachets à mes camarades.
- 20 décembre 1892. Le Gymnase a joué hier soir une adaptation de Charles Demailly par Paul

Alexis et Oscar Méténier, qui n'a pas mal marché, mais il y avait dans la salle je ne sais quoi de figé et de résistant.

23 décembre 1892. — Un jeune professeur du Lycée de Chartres, M. Romain Coolus, m'a apporté un acte bien curieux, le Ménage Brésil, que je vais fourrer entre la pièce de Strindberg et l'acte inédit d'Edmond de Goncourt.

25 décembre 1892. — Il y a eu de grands froids avec la rue de Bellechasse : le succès de la Fille Elisa avait un peu enterré je ne sais quelle pièce de Daudet donnée au Gymnase presque le même jour, et je discernais très bien depuis quelque temps que, malgré l'intelligente et chaleureuse sympathie de Daudet, je n'étais plus accueilli volontiers.

Il y a encore mon dévouement de plus en plus accentué pour Zola, de sorte qu'il y a bien un an et demi que j'étais sans aucune relation, lorsque, subitement, je reçois de Daudet une invitation à dîner, comme autrefois; ceci coïncide avec l'acte de Goncourt en préparation chez nous, et je savoure cette petite revanche d'un lâchage douloureux que je n'avais vraiment pas mérité, car j'adore Daudet.

Lorsque, la table desservie, nous passons, ce soir, dans le petit cabinet du maître, et qu'il m'appelle à mon tour, près du canapé sur lequel le cloue maintenant la maladie, il me dit: « Eh bien! mon bon Antoine! comment ça va-t-il!» Je lui réponds assez ému, mais un peu reprocheur: « Toujours très bien, et ce qui m'étonne le plus, c'est de me revoir ici! » Le beau visage, maintenant torturé et comme magnifié par le mal, devient un peu grave, et avec un regard qui me paie au centuple du petit chagrin que l'on m'a fait, il me dit, sans s'expliquer autrement, avec la ferme et tendre bonté dont il m'honore: « Mais oui! mon pauvre Antoine! mais vous savez, hélas! nous sommes tous des putains! »

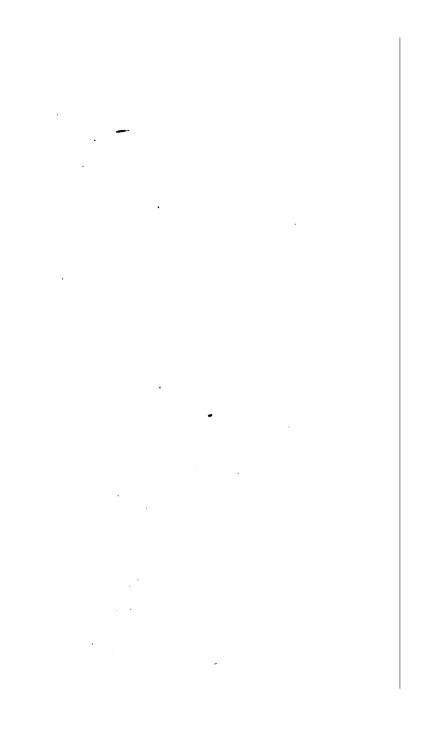

## 1893

Janvier 1893. — Curel terminait une autre pièce pendant que nous répétions les Fossiles. Il l'a fait déposer au Théâtre-Français, — j'étais bien sûr du résultat. Après six mois de stage inutile, au mois de novembre dernier, Albert Carré la lui a demandée et l'Invitée a remporté hier soir un grand succès. Je ne suis pas très sûr que le public ait tout à fait compris cette étude assez ironique de la maternité, que M<sup>me</sup> Pasca a jouée, directement, comme une pièce de son ancien répertoire, avec une émotion donnant le change à la salle sur l'ame de cette femme desséchée, misanthrope et égoïste. Vaille que vaille, si la bataille n'a pas été livrée sur le vrai terrain, la victoire n'en est pas moins importante, parce que, pour la première fois, l'un de chez nous, et peut-être le plus éminent, a conquis le public élégant du boulevard.

2 janvier 1893. — Becque habite, avenue de Villiers, un bel appartement, complètement vide. Dans la salle à manger, meublée uniquement de son buste par Rodin, surmontant le poêle en faïance, nous déjeunons sur une espèce de tréteau d'architecte en bois blanc, avec seulement

les deux chaises indispensables.

C'est l'intérieur d'un vieux garçon solitaire, qui serre un peu le cœur, bien qu'en apparence cette paradoxale absence de meubles semble l'a-

muser beaucoup.

Il a fait monter d'un restaurant voisin une timbale de macaroni qui est vraiment quelque chose d'affreux à avaler. Il parle avec sa verve coutumière, sans même s'apercevoir de l'horrible chose qu'on nous a donnée; tout en l'écoutant, je ralentis beaucoup, prévoyant ce qui va arriver, et quand mon assiette est vide, comme je n'ose refuser, il m'oblige à reprendre de l'horrible plat.

13 janvier 1893. — Strindberg, pour sa tragédie de Mademoiselle Julie que nous allons jouer, avait écrit une assez longue préface pleine de choses curieuses; il m'a paru utile de la faire imprimer et distribuer à nos spectateurs. Ce sont d'intéressantes suggestions sur les décors plantés de biais, la suppression de la rampe, les éclairages du haut, évidemment d'influence allemande et que depuis longtemps j'avais recueillies à l'étranger.

15 janvier 1893. — Représentation générale de Mademoiselle Julie, du Ménage Brésil et de A

bas le Progrès.

Mademoiselle Julie a causé, au fond, une énorme sensation. Tout a passionné le public, le sujet, le milieu, ce resserrement en un seul acte d'une heure et demie d'une action qui suffirait à nourrir une grande pièce française. Certes, il y a eu des ricanements, des protestations, mais, en réalité, on s'est trouvé devant autre chose. Le Ménage Brésil, le début de Coolus, n'a pas donné une moindre impression de nouveauté; ce n'est pas qu'il dépasse Ancey en audace, il n'a pas la langue directe, presque classique de l'Ecole des veufs, mais son tour d'esprit est bien amusant. La fantaisie de M. de Goncourt, écoutée avec une respectueuse curiosité, a paru terne dans le voisinage de deux œuvres de cette saveur, d'autant que le maître avait fait précéder son acte d'une préface un peu belliqueuse contre la littérature nordique.

En cette heure d'engouement de la France pour la littérature étrangère, cette idolatrie des jeunes écrivains dramatiques pour le théâtre scandinave, dans cette disposition des esprits contemporains à se montrer les domestiques littéraires de Tolstoï et d'Ibsen, — d'écrivains dont je suis loin de contester le mérite, mais dont les qualités me semblent ne pouvoir être acclimatées sous le degré de latitude où nous vivons, — j'ai tenté de réagir et de faire dans une pièce qui sera suivie d'autres, de faire autant qu'il était en mon pouvoir, une œuvre dramatique ayant les qualités françaises : la clarté, l'esprit, l'ironie, selon l'expression de Tourgueneff, l'ironie blagueuse de cette fin de siècle, et peut-être de cette fin du monde.

Oui, j'ai la conviction qu'il faut laisser le brouillard slave aux cervelles russes et norvégiennes, et ne pas vouloir le laire entrer de force dans nos lucides cervelles; oui, je crois qu'en sa maladive transplantation, ce brouillard n'est appelé qu'à produire de maladroits plagiats.

Et, mon Dieu, s'il faut absolument à notre théâtre molerne un inspirateur, ce n'est ni à Tolstoï, ni à Ibsen que a pensée française doit aller, mais bien à l'auteur des comédies du Barbier de Séville, du Mariage de Figare, à 'auteur du drame d'Eugénie, à Beaumarchais. Quelle curieuse chose! Ce grand champion de la vie et de la vérité, ce révolutionnaire, parlant des Suédois et des Norvégiens avec la même incompréhension, le même parti pris que ses adversaires acharnés, Sarcey et Pessard!

17 janvier 1893. — La presse a été si estomaquée par le ton du Ménage Brésil que les critiques, et les plus sérieux, demandent si Coolus n'a pas voulu les mystifier; même Henry Fouquier, d'habitude si pondéré et si clairvoyant, croit à une blague.

Gémier a été tout à fait remarquable de froide ironie et d'autorité dans le Ménage Brésil, et Arquillière extraordinaire dans le larbin de Ma-

demoiselle Julie.

20 janvier 1893. — Dans le Journal, Fernand Vandérem publie une subtile et intéressante étude du Ménage Brésil, de Coolus; lui seul paraît apercevoir l'audacieuse nouveauté de la pièce.

Dans une interview, ces jours-ci, Dumas fils, parlant de tout ce qui se passe, dit: « La ficelle, il n'y a encore que ça », et il ajoute, ce qui est faux: « C'est moi qui ai fait jouer l'Evasion. de Villiers de l'Isle-Adam, au Théâtre-Libre. »

Février 1893. — La vie est dure, nous somme endettés et j'avance péniblement. Schurmann me propose encore une assez longue randonnée d'Hollande dont la réussite certaine, me dit-il, me procurerait des ressources. Et j'accepte, malgitus les inconvénients de ces voyages et le

clabauderies qu'ils soulèvent. On dit que je ne cherche plus qu'à exploiter financièrement le Théâtre-Libre; les imbéciles devant lesquels il me faut plastronner ne se doutent heureusement pas où j'en suis, sans cela, quels cris de joie!

5 mars 1893. — Mort de Taine, un des hommes auxquels je dois le plus.

15 avril 1893. — Nous aurons, dans notre prochain spectacle, Boubouroche, deux actes nouveaux de Courteline. Il m'a livré le premier assez rapidement et je l'ai fait répéter tout de suite; mais je n'ai eu la grande scène du second que huit jours avant la représentation. Nous nous sommes chamaillés pendant tout ce temps-là; il voulait faire créer Boubouroche par Arquillière, qui me semblait dur et surtout trop mince de silhouette pour ce gros bourgeois confiant et paisible; après bien des péripéties, j'ai obtenu de l'auteur qu'il laissât répéter le rôle par Pons-Arlés, qui a tellement le physique du bonhomme que Courteline a enfin consenti.

29 avril 1893. — Hier soir, la pièce de Courteline a été un triomphe; on a rarement vu une salle s'amuser comme ça. Céard, que cela ne rend pas de bonne humeur, écrit ce matin dans l'Evénement, que « Boubouroche est une simple plaisanterie qui n'eût pas été déplacée sur la scène d'un Déjazet quelconque ». Mais c'est l'enthousiasme par toute la presse et une espèce de réaction contre les duretés dont j'ai été accablé

ces mois derniers. Lemaître dit de Boubouroche que c'est une admirable farce, et tout le monde emboîte le pas.

10 mai 1893. — Nous travaillons ferme aux Tisserands, de Gerhard Hauptmann; ce sera, je l'espère, l'un des plus beaux spectacles que nous aurons donnés. Mais quels frais; sans un ami qui m'avance dix mille francs sur la saison prochaine, je ne pourrais pas donner la pièce.

Mai 1893. — Les Tisserands sont un immense succès. Il faut bien reconnaître qu'aucun auteur dramatique français n'est capable de peindre une fresque de cette ampleur et de cette puissance. La pièce, créée au Théatre-Libre de Berlin, avait eu un retentissement énorme. Hauptmann, derrière lequel s'était rangée toute la jeune Allemagne littéraire, avait obtenu la levée de l'interdiction impériale. Ici, contrairement à ce que i'attendais, chez nous cette pièce de révolte a surtout retenti comme un cri de désespoir et de misère; d'acte en acte, la salle secouée n'a pas cessé d'acclamer. C'est le chef-d'œuvre d'un théâtre social qui s'ébauche, et Jaurès, enthousiasmé, m'a fait dire qu'un tel spectacle faisait plus de besogne que toutes les campagnes et les discussions politiques.

Du reste, comme je sens fort bien que c'est l'un des derniers spectacles que je joue et que la fin de mon effort est à l'horizon, j'y ai consacré tout ce qui me restait de force, de ressources et d'énergie, et je peux dire que l'interprétation a été admirable. Gémier s'est révélé ce que je savais

depuis longtemps, un grand comédien dans le père Baumert, et Arquillière a été splendide. Tout le second acte avec le Chant des tisserands qui sert de leitmotiv et gronde continuellement à la cantonade, a fait un effet prodigieux. Au quatrième, à l'envahissement de la maison du fabricant, l'effet de terreur a été si intense que tout l'orchestre s'est dressé debout. Le dernier tableau, avec la mort du vieil Hilse dans la fusillade et les bruits de la foule, s'est achevé dans les acclamations.

Bien que je sois à peu près décidé à quitter la partie, et que personne ne s'en doute, j'ai eu ce soir un amer regret de ce que nous aurions pu faire encore. Ma seule énergie et mon courage ne suffisent plus pour tenir. J'ai jusqu'à présent tout tiré de moi, et de mes amis auteurs et acteurs, tout ce que nous avions dans le ventre, mais de l'argent, je ne peux pas en fabriquer. Enfin, j'ai menacé trop d'intérêts, inquiété trop de gens en place pour espérer autre chose qu'une satisfaction générale de me voir enfin m'effondrer. Si je n'étais engagé pour avoir escompté la saison prochaine, je terminerais tout après le dernier spectacle que nous préparons.

1er juillet 1893. — La situation devient inextricable. Nous n'avons fini la saison qu'en empruntant sur l'année prochaine, et je ne sais guère où nous en serons à la fin de celle qui va commencer. A vrai dire, je sens bien aussi au point de vue artistique, que nous arrivons au bout du rouleau et que notre mouvement touche à sa fin. Depuis deux ans, il m'a fallu appeler à

la rescousse le théâtre étranger, les curiosités sensationnelles pour meubler les intervalles de nos véritables manifestations, mais tout cela s'épuise. La saison n'a vraiment apporté que Boubouroche et l'immense retentissement des Tisserands n'est en somme qu'une répétition de Tolstoï ou d'Ibsen. Le Théâtre-Libre, sur le plan où on l'a placé, ne peut signifier quelque chose qu'en s'alimentant de la production nationale; or, les auteurs sortis de chez nous sont ailleurs. Alors. où est l'issue? Dans un théâtre régulier? Nous perdrons vite toute originalité et le plus intéressant de notre action en assumant des risques effroyables. Une clientèle viendra peut-être par curiosité dans les premiers temps, mais il faudrait des années pour l'amadouer et la conquérir vraiment.

4 juillet 1893. — En remontant ce soir l'avenue des Champs-Elysées, par une belle soirée étoilée, Becque me récite des morceaux d'un acte en vers qu'il vient d'achever, dit-il: l'aventure d'un jeune poète symboliste introduit dans un ménage de bourgeois, et, après chaque tirade, son rire puissant sonne gaiement dans la nuit.

5 juillet 1893. — Il y a de sales bagarres depuis samedi soir dans le quartier Latin; un pauvre diable a été tué par un agent, au cours d'un monôme d'étudiants conspuant le sénateur Bérenger, et tout de suite cela est devenu une véritable émeute, assez grave pour faire barrer les ponts par la police.

Août 1893. — Camaret. Je me repose et prépare comme je puis la saison prochaine. Pas grand'chose en vue, si peu qu'un programme d'ensemble est à peu près impossible à publier. Je vais toujours commencer par un autre Scandinave, Bjornson Bjornstern, le rival d'Ibsen, qui a écrit une comédie sur l'argent, célèbre un peu partout. Puis je me prépare à filer en tournée dans les villes d'eaux et sur les plages pour ramasser un peu d'argent, si c'est possible.

15 août 1893. — Thorel a obtenu d'Hauptmann sa nouvelle pièce, l'Assomption d'Hannele Mattern, et nous irons voir la première à Berlin, cet hiver, au Théâtre-Impérial.

25 septembre 1893. — Nous rentrons de tournée à travers toute la France et tout le littoral. Fatigué, mais content de l'accueil de plus en plus sympathique du grand public qui me rassure pour l'avenir, quand je vais être obligé de devenir, pour gagner ma vie et payer les dettes du Théâtre-Libre, un comédien professionnel.

18 octobre 1893. — Tantôt, mêlé à la foule, j'ai aperçu au balcon du Cercle militaire, place de l'Opéra, l'amiral Avellan et son état-major courbés sous l'immense acclamation populaire montant vers eux.

25 octobre 1893. — Une salle navrante de bêtises n'a cessé, à la Comédie-Française, de huer la nouvelle œuvre de Curel, l'Amour brode.

Il est, du reste, bien téméraire de prétendre acclimater sur ces vieilles planches une œuvre d'esprit vraiment nouveau. Il faut avouer que la pièce est jouée avec une rare incompréhension. Le Bargy, fort emballé cependant sur l'auteur et sur l'œuvre, paraît avoir perdu pied au cours de la soirée, et les autres avaient l'air de noyés sous les protestations du public.

5 novembre 1893. — J'ai reçu de M<sup>me</sup> de Loynes un petit mot me priant de passer chez elle. Bien que depuis plusieurs années elle soit abonnée au Théâtre-Libre et assiste avec des familiers de son salon à nos représentations, je la croyais hostile, surtout depuis l'affaire de Germinie Lacerteux où Jules Lemaître me tomba dessus si rudement.

J'arrive chez elle, avenue des Champs-Elysées, où je trouve le critique des Débats installé à l'autre coin de la cheminée. M<sup>me</sup> de Loynes m'accueille fort gracieusement, et me demande si je serais disposé à monter tout de suite une pièce de son ami Maurice Barrès, qui désirerait la faire représenter chez moi, parce que son caractère politique l'exposerait ailleurs aux interventions de la censure. J'ai répondu oui, naturellement, et aussitôt on introduit Barrès qui attendait ma réponse. Barrès, autrefois l'un des passants de la rue Blanche, n'a point fait de théâtre, et je ne l'ai guère revu depuis chez Daudet. Enfin, les événements politiques de ces dernières années n'avaient point contribué à nous rapprocher; mais c'est évidemment une aubaine d'avoir sa première pièce. M<sup>me</sup> de Loynes paraît fort touchée de la facon dont je me rends à son désir.

10 novembre 1893. — Avant de prendre le train pour Berlin, nous avons donné hier En faillite, de Bjornson Bjornstern, un titre dont je puis seul goûter en secret la saveur dans l'état de mes affaires. C'est la tragédie la plus pathétique sur l'argent qui ait jamais été mise au théatre. Le troisième acte, la grande scène du négociant et du syndic que nous jouons très bien, nous deux Gémier, produit un effet immense.

12-20 novembre 1893. — Nous voici à Berlin, pour l'Assomption d'Hannele Mattern, d'Hauptmann, que va donner le Shauspielhaus, théâtre impérial. Thorel, qui traduit la pièce pour nous, et mon régisseur Baston m'accompagnent. Jean Ajalbert s'est joint à nous.

Novembre 1893. — Nous avons été reçus d'une manière fort cordiale; Gérard Hauptmann et Sudermann, à l'heure actuelle les personnalités dramatiques les plus en vue de l'Allemagne, ont formé une sorte de comité organisé pour nous accueillir, mais nous avons prié de réduire tout cela au minimum.

Novembre 1893. — Bien entendu, j'ai couru les spectacles berlinois le plus possible. Partout la mise en scène réserve des surprises, surtout en matière d'éclairage et de plantations. Dès le jour de notre arrivée, nous eûmes au Lessing une magnifique représentation de la Jeanne d'Arc de Schiller, une matinée classique devant une salle uniquement composée de fillettes de douze à

quinze ans, suivant ce drame avec la studieuse attention que tout le monde apporte ici au théâtre. Sur une petite scène des faubourgs, une représentation extrêmement curicuse des *Tisserands*; la pièce n'est pas jouée ici avec le grand souffle de colère et de révolte qu'elle avait chez nous; j'ai dit à Hauptmann qu'il serait bien surpris s'il la voyait à Paris.

Novembre 1893. — L'Assomption d'Hannele Mattern est un poème de toute beauté, dont la réalisation scénique est vraiment admirable. Le directeur du Shauspielhaus, le Jules Claretie d'ici, plein de courtoisie, m'a fait assister à une répétition de travail à dix heures du matin. J'ai pu observer une installation technique de la grande scène officielle dont aucun théâtre parisien ne peut donner l'idée, car tout cela est largement subventionné sur la cassette impériale.

Novembre 1893. — L'administrateur du Shauspielhaus me disait qu'assez souvent, pendant la répétition, on voit arriver l'empereur qui s'installe au balcon, recommandant de ne pas interrompre le travail. Il reste quelquefois longtemps et intervient volontiers pour donner son avis. Il suit de près l'administration de la scène impériale, très attentif au choix du répertoire qu'il préfère historique, ou du genre noble. Il s'occupe aussi beaucoup des artistes, très informé de la vie privée des comédiennes auxquelles un trop grand luxe est interdit et qui n'ont pas le droit d'user d'une voiture particulière.

Novembre 1893. — Première d'Hannele Mattern; la presse a été fort belle. La mise en scène est ingénieuse, mais nous ferons aussi bien et mieux sur quelques points. C'est l'interprétation surtout qui m'a paru supérieure. Il y avait dans la salle plus de trente directeurs des autres théatres de la province allemande qui emportent la pièce pour la monter chez eux. La centralisation n'existe pas ici; des villes comme Dresde, Munich, Leipzig ou Hambourg sont des centres pourvus de scènes importantes, installées comme ne le sont pas nos scènes parisiennes les plus réputées.

Novembre 1893. — Avant de guitter Berlin, il m'a bien fallu accepter une sorte de banquet au Friedrichof, une immense salle où se trouvaient réunis les auteurs et les artistes dramatiques de Berlin, des romanciers, des peintres, un peu toute l'Allemagne artistique. Le Théâtre-Libre est fort en honneur ici, car les deux jeunes scènes allemandes qui rivalisent ont été fondées à la suite de notre création de Paris. J'étais fort gêné de cette démonstration, et, malgré l'évidente cordialité de nos hôtes, en réponse à la série des discours qui a commencé dès le potage, j'ai été d'un laconisme qui a paru surprendre. Dans la journée, un conseiller de l'ambassade de France était venu me trouver, un peu inquiet de cette cérémonie et redoutant une imprudence oratoire de ma part. Le fonctionnaire en question assistait d'ailleurs à la soirée pour en rendre compte à son ambassadeur.

2 décembre 1893. — Maintenant M<sup>me</sup> de Loynes, qui m'a témoigné une amitié bien précieuse, m'invite assez souvent à ses dîners du vendredi, dont les douze ou quatorze convives sont toujours triés sur le volet. Je devine bien que l'aimable femme sait qu'elle me seconde puissamment en m'accueillant ainsi dans son salon, le plus fermé et le plus influent de Paris. Il y a là Lemaître, Roujon, Barrès, Magnard, Henri Houssaye, Arthur Meyer, Saint-Marceaux le statuaire, Alfred Capus, Abel Hermant et Calmettes, le secrétaire de la direction du Figaro. J'étais l'autre soir à table près d'un convive dont la maîtresse de la maison m'avait dit : « C'est un financier considérable, grand ami des artistes, qui sera pour vous de bon conseil dans vos affaires embrouillées. » C'est Vlasto qui est, je crois, gouverneur du Comptoir d'Escompte, un homme d'une rare élégance et d'une culture raffinée, avec lequel j'ai tout de suite sympathisé beaucoup.

M<sup>mo</sup> de Loynes mène la conversation en grande maîtresse de maison, d'une maison qu'ont traversée Renan, Emile de Girardin et toutes les célébrités du temps présent. Il y a chez elle une tendre et séduisante sollicitude pour chacun de ses amis dont elle suit les entreprises, les projets et les affaires, toujours de bon conseil, d'un dévouement actif et perspicace. M<sup>mo</sup> de Loynes reçoit presque tous les jours à cinq heures un petit groupe d'amis notoires; elle garde les déjeuners pour les choses tout à fait intimes; c'est là qu'elle me fait venir lorsque j'ai quelque chose qui l'intéresse à lui conter. C'est à ces déjeuners qu'elle voit les actrices, Bartet, Réjane, Sarah Bernhardt,

et avec une diplomatie admirable, elle exerce de loin sur presque tous nos grands théâtres littéraires une influence éclairée en faveur de ses amis.

- 8 décembre 1893. Pour la pièce de Barrès, Une Journée parlementaire, Magnard, Lemaître et l'auteur m'ont demandé de faire précéder les représentations habituelles du Théâtre-Libre d'une répétition privée réservée à leurs amis, ce qui laisse prévoir une chambrée extraordinaire.
- 9 décembre 1893. Cette histoire de Barrès va me mettre probablement en froid avec Brieux. Au moment où son confrère écrivait sa pièce, Brieux en achevait une, l'Engrenage, sur le même sujet, et il voudrait que je lui donne le pas à lui qui est de la maison. Mais il me faut rester dans notre programme en ouvrant les portes de préférence aux nouveaux. Enfin, ce début au théâtre d'un écrivain comme Barrès est un événement littéraire que je ne peux laisser se produire ailleurs.
- 16 décembre 1893. Brieux est allé porter sa pièce au Cercle des Escholiers qui va la monter, donc tout est pour le mieux.

• .

## 1894

5 janvier 1894. — L'Assomption d'Hannele que nous venons de donner, avait soulevé une très grande curiosité. J'ai accumulé là, avec un soin extrême, tout ce que je pouvais réaliser comme mise en scène. La pièce n'a pas produit la sensation profonde des Tisserands, mais elle gardera ses fanatiques et cela a été un très beau et très artiste spectacle, qui, bien entendu, m'a coûté les yeux de la tête; au point où j'en suis, autant faire encore une ou deux belles choses avant de sombrer.

15 janvier 1894. — Nous répétons Barrès. Sa comédie est un violent pamphlet contre le régime actuel, qui me met assez mal à l'aise, car visiblement cela se raccorde à des menées politiques que je réprouve fort. Au point de vue purement théâtral, il y a au troisième acte de belles scènes et, au second, un tableau de la salle du Laocoon à la Chambre qui sera curieux. Malheureusement encore, des frais énormes, et cela ne contribuera pas à me tirer d'affaire.

- 23 février 1894. Répétition générale de la Journée parlementaire devant les invités du Figaro et les amis de l'auteur, un événement tout à fait parisien. Le côté politique enlève à la manifestation dramatique tout son intérêt. Le dernier acte a fait un certain effet parce que Barrès y a traduit en grand artiste les angoisses de son héros, un député compromis par des tripotages, dont l'effondrement moral est d'un très beau pathétique.
- 24 février 1894. La Journée parlementaire pour les spectateurs du Théâtre-Libre a été jouée dans la curiosité et sans tapage; il est évident que le bruit autour de la maison est énorme et que jamais nous n'avons eu un semblable mouvement de public. Mais, au point de vue pratique, Chastanet vient de dresser un bilan désastreux; jamais nous ne parviendrons à finir la saison.
- 27 février au 19 mars 1894. Encore une tournée à travers la France pour gagner un peu d'argent, mais le Missionnaire de Luguet que nous allons répéter n'est que le cinquième spectacle de la saison et il en restera trois après! Nous sommes à bout, des dettes criardes commencent à nous amener de vrais embêtements. Il faut prendre un parti.
- 20 avril 1894. Matériellement, je ne peux plus continuer; cette bataille de plusieurs années a détendu mon énergie, et je sens que je n'ai

plus le ressort indispensable. Le manque d'argent m'étrangle, j'ai employé toutes mes ressources et tous les expédients à ma portée. Enfin, je n'entrevois même pas l'utilité de nouveaux tours de force, car la production dramatique des jeunes s'épuise; la génération qui attendait a donné son effort; ceux qui ont réussi, les plus habiles, sont casés. Ce serait désormais se battre dans le vide.

24 avril 1894. — Pour le Missionnaire, Toulouse-Lautrec a dessiné un admirable programme en couleurs que les collectionneurs se disputeront un jour. Au reste, la série que j'ai réussi à continuer pendant plusieurs années sera unique. Tous les artistes de ce temps y auront contribué: Forain, Willette, Raffaelli, Henri Rivière, Vuillard, Steinlein, Auriol, Signac, Luce, Charpentier le sculpteur, et bien d'autres. J'ai même eu le plaisir de fournir à un nouveau venu, H.-G. Ibels, avec huit programmes que je lui ai réservés l'an dernier, l'occasion de s'affirmer d'une façon originale.

25 avril 1894. — Le Missionnaire, que nous venons de donner, est d'une forme vraiment inattendue. C'est une histoire en cinq tableaux, entremêlée des commentaires d'un lecteur placé à l'avant-scène, feuilletant un livre dont il tourne les pages. Après des fragments lus à haute voix, il continue, tandis que sur la scène certains épisodes se déroulent. Cela, qui est neuf, met le public en joie. J'ai pris le rôle difficile du lec-

teur, et toute la soirée, je reste livré aux plaisanteries de la salle. Même, à un moment, dans le bruit, il m'arrive une poignée de sous par la figure; c'est extrêmement symbolique. Ce geste brutal me décide, à la minute même, à abandonner le Théâtre-Libre. Les malheureux qui sont là ne savent pas, et si j'avais osé interrompre la représentation et leur révéler tout à coup le dessous des choses, il est probable qu'ils auraient été honteux.

6 mai 1894. — Fortuné Henry, l'anarchiste qui vient d'être guillotiné, a fait à son avocat le récit de sa soirée du 12 février.

Son intention première était, paraît-il, d'entrer au Théâtre-Français, où l'on donnait la première de la Souris, et de jeter sa bombe dans l'orchestre, mais, en arrivant, la queue au guichet des petites places lui fit perdre l'espoir de passer. Il descendit donc l'avenue de l'Opéra, sa hombe dans la poche, guettant l'occasion de s'en débarrasser. En traversant les boulevards, il aurait longé la façade du café Américain, vers sept heures et demie, et, à travers les vitres, au moment de lancer son projectile, il me reconnut, dinant avec des camarades qui étaient Mendès et Gailhard. En souvenir d'une visite au Théatre-Libre qui joua la Mademoiselle Pomme, d'Alexis, avec ses amis, il évita l'explosion à cet endroit. C'est ainsi que, tournant la rue Halévy, il gegna la gare Saint-Lazare, et jeta enfin sa hombe au café de l'hôtel Terminus, plein de gens à ce moment de l'apéritif.

22 mai 1894. — Les Romanesques, d'Edmond Rostand, sont un très grand succès à la Comédie-Française; du reste, c'est une bien jolie chose.

15 juin 1894. — Depuis quelques mois, Larochelle, le fils de l'ancien directeur-acteur, féru de théâtre, était venu me faire ses offres de services. Je n'étais pas décidé à une association que je voyais inutile, mais l'idée m'est venue, puisque le Théâtre-Libre l'intéresse, de lui offrir de reprendre ma succession. Je ne lui demande pas d'argent; en échange des trois spectacles restant dus à mes abonnés sur la saison, et qu'il s'engagerait à leur donner, je lui assurerais mon concours personnel comme acteur, en lui imposant simplement deux pièces déjà reçues, l'Argent, d'Emile Fabre, et la Fumée puis la Flamme, de Caraguel. Je lui abandonne gratuitement mon magasin de la Villette, tout ce qu'il contient de décors, accessoires et costumes, un matériel considérable. Il prendra à sa charge le local de la rue Blanche, et je garde à la mienne tout le passif. Cette combinaison, signée aussitôt, n'est pas trop mal accueillie dans le public et dans la presse où l'on comprend enfin quelle lutte j'ai soutenue. Beaucoup même sont fort étonnés, et croyaient que j'avais fait fortune.

1er juillet 1894. — Ces dispositions réglées, il s'agissait de régler mon passif; je ne puis naturellement y arriver que par mon travail personnel, ce qui ne sera guère commode, car si ma réputation d'acteur était certaine au Théâtre-Libre, dans les milieux du théâtre courant, je

n'ai guère de sympathies. J'ai trop combattu les gens en place, les directeurs, enfin tout le monde du métier, pour espérer que l'on m'engagera. Un impresario vient me soumettre le projet d'un voyage européen de six ou huit mois, où je recueillerais le fruit de tant d'efforts. Il me garantit un chiffre modeste, mais assez sérieux, qui, en faisant vivre mes camarades, car eux aussi ont besoin de se retourner, me permettrait de faire face à des échéances échelonnées et de me libérer envers les créanciers du Théâtre-Libre. Je me suis facilement entendu avec mes compagnens, Gémier, Luce, Colas, Barny, Arquillière et tous ceux qui furent toujours si dévoués. Nous partirons à l'automne pour six mois. On commencera par la Belgique, la Hollande, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche et la Russie; nous pourrons donner deux cents représentations et rentrer à Paris, sortis complètement d'affaire.

10 juillet 1894. — J'ai réuni tous les créanciers du Théâtre-Libre, pris des engagements échelonnés, signé des effets à des dates correspondant avec les paiements garantis par notre manager; tout est en ordre et je respire. Dans notre itinéraire, il y a des villes comme Berlin où nous devons rester près d'un mois, et où nous réussirons sûrement.

Dans la gêne de cette terrible fin de saison, je n'ai littéralement pas de quoi aller passer à Camaret les quelques semaines de repos indispensables, toutes les ressources que je pouvais escompter ayant été épuisées d'abord par le Théâtre-Libre. Je songe à ce Vlasto, avec lequel

M<sup>me</sup> de Loynes m'avait si aimablement mis en contact, et, prenant mon courage à deux mains, je vais au Comptoir d'Escompte lui exposer mon embarras. Ce charmant homme m'écoute en souriant, et, après ma confession entortillée, il sonne et fait apporter cinq billets de mille francs, me disant que cela est tout simple, que l'argent est une marchandise comme une autre, et qu'il ne fait que son métier en m'escomptant un billet que son employé me fait signer. La délicatesse est rare, car je sens bien que le financier fait porter cela sur son compte et qu'il m'oblige personnellement. Et il ajoute avec bonne grace qu'au fond il m'envie, que je suis heureux pour bien peu de chose, et qu'il est bien plus malheureux que moi, car les vacances lui sont interdites par sa besogne.

21 juillet 1894. — La Femme de Tabarin, que nous avons créée, entre au répertoire de la Comédie-Française, avec Sylvain dans le rôle de Tabarin. J'ai le gros chagrin de voir que, sur la nouvelle brochure, Mendès, probablement pour ne pas désobliger ses nouveaux interprètes, a supprimé la jolie dédicace qu'il avait mise sur la première édition.

28 août 1894. — Tous ces temps-ci ont été employés à remettre au point les pièces que nous allons jouer; la troupe se montre joyeuse et confiante; nous devons débuter par Bruxelles, le 3 septembre. L'impresario a, paraît-il, des contrats dans presque toutes les villes d'Europe, et il me dit que tout s'annonce bien. Chastanet,

mon administrateur, qui, jusqu'au bout, aura été le dévouement même, fera en mon absence le nécessaire pour notre petite liquidation. Il est convenu qu'à chaque échéance, je lui ferai passer les sommes nécessaires sur mes gains personnels. C'est l'heureuse fin d'une aventure que je n'osais même pas entrevoir il y a quelques mois.

6 septembre 1894. — Nous devions prendre ce soir le train pour Bruxelles, à huit heures cinquante, pour débuter demain au Parc, où nous sommes affichés. Nous nous retrouvons tous dispos à la gare du Nord. A l'instant où notre manager achève de prendre nos billets, un inconnu s'approche de moi et me dit : « Monsieur, je viens de saisir vos bagages, et je ne vous les rendrai que contre paiement de la somme due par votre impresario à l'un de mes clients. » Je me tourne vers notre cornac, et lui dis : « Eh bien, mon vieux, payez et partons », mais il s'y refuse, discutant avec l'huissier qui se montre intraitable. J'ai beau dire qu'il faut assurer la représentation de demain à Bruxelles, qu'un pareil début est vraiment inquiétant, le manager persiste et nous donne rendez-vous pour le lendemain matin. Visiblement, il n'a pas de fonds d'avance, et il nous emmène à travers l'Europe comptant sur le hasard. L'huissier, devinant le désastre, me dit : « Tâchez de vous débrouiller, voici mon adresse; je vous recevrai cette nuit et vous pourrez partir tout de même demain matin. Ce n'est peut-être qu'un incident et tout peut s'arranger encore. » Mes camarades, inquiets autant que moi, se sont égrenés pour revenir

le lendemain à l'heure dite. Je reste avec Arquillière, entrevoyant l'écroulement d'une combinaison si laborieusement mise sur pied.

7 septembre 1894. — Je ne suis même pas rentré chez moi : inutile d'inquiéter les miens. Avec Arquillière, nous avons rôdé toute la nuit. J'ai bien compris que, comme la plupart des impresarios, le nôtre n'avait devant lui que l'argent du voyage et les quelques avances qu'il avait pu nous faire; il comptait sur les premières recettes pour aller plus loin. Comme je ne pense pas que dans la nuit il puisse trouver les 3.000 ou 4.000 francs utiles, je cherche où je pourrais bien avoir cette somme; l'heure est tardive, et, à cette époque, tout le monde est à la campagne. Je me souviens, tout à coup, avoir reçu ces jours derniers la visite d'un directeur de théâtre de Berlin où, précisément, nous allons bientôt jouer; nous courons jusqu'à son hôtel avenue de l'Opéra; il ne rentre que vers deux heures du matin, et sur le trottoir je lui conte mon affaire, lui demandant de nous avancer ce qu'il nous faut pour partir, dont il se remboursera très prochainement là-bas sur nos recettes. Ce bon Allemand que j'ai toujours connu cordial, et même obséquieux, paraît un peu inquiet de cette histoire; il me fait d'ailleurs observer que ce n'est pas à moi de trouver l'argent de la tournée, ce qui est assez raisonnable, mais aussi une fin de non-recevoir. Je comprends et nous nous en allons.

Il est deux heures et demie du matin; il faut qu'avant huit heures j'aie trouvé de quoi partir, car si l'on apprend à Paris que notre tournée

débute ainsi, je vais tout de suite inquiéter les gens avec lesquels j'ai pris des accords; puis, en ne jouant pas à Bruxelles à la date où nous sommes affichés, c'est une carence qui atteindra le Théatre-Libre et sa troupe. Je cherche toujours, en errant par les rues, et je pense à Gailhard, le directeur de l'Opéra, avec lequel je dîne plusieurs fois par semaine depuis des années, qui s'est toujours montré très cordial, m'offrant même de nous commanditer pour des affaires de théatre. Je dis à Arquillière : « Nous sommes sauvés. » Gailhard habite à Levallois une jolie maison dans le style arabe, que je connais pour y avoir déjeuné une ou deux fois. Il est trois heures du matin, le problème consiste à le rejoindre assez tôt et à obtenir qu'il m'avance cet argent pour lequel je donnerais une main à couper. Mais il n'est pas possible d'aller réveiller ce brave homme au milieu de la nuit, et nous attendons le petit jour; vers sept heures du matin, ma démarche sera moins saugrenue. A six heures et demie, nous voilà devant la porte, guettant l'éveil du concierge et des domestiques. Enfin, à sept heures, prenant mon courage à deux mains, je fais réveiller Gailhard, qui descend en robe de chambre, se frottant les yeux, tout de suite accueillant. Je lui explique mon histoire, le cœur serré. « Mais, me dit Gailhard, pourquoi voulez-vous que je fasse une avance pour une chose qui regarde votre manager; vous avez un contrat, si vous subissez un dommage quelconque, vous en aurez réparation. » Nous repartons, l'aile basse, vers la gare du

Nord où nous retrouvons tout le monde assez

anxieux. Pas d'impresario; un simple avis de son régisseur nous convoque vers une heure au tribunal des référés auquel on demande de nous faire rendre nos malles. Effondrement. On déambule encore toute la matinée, et nous voici aux référés. Notre homme n'est toujours pas là. Le président, à qui j'explique l'affreuse situation où je suis, est très compatissant, mais ne peut rien cependant. Je cours, comme un fou, chez le manager que je trouve effondré, je lui fais voir l'effroyable aventure où il m'a entraîné, et il me dit que l'on partira sans faute le soir.

8 septembre 1894. — Nous voilà à Bruxelles où tout s'est bien passé; je reprends un peu d'espoir, les recettes ont été bonnes et nous allons filer sur l'Allemagne.

## **ÉPILOGUE**

Depuis six semaines, nous rôdons de ville en ville, avec des recettes tantôt excellentes, tantôt mauvaises, comme il arrive dans toutes les tournées. L'impresario nous paie assez régulièrement. Tous les soirs, je distribue leurs cachets à mes camarades, j'expédie le surplus à Chastanet. Nous avons fait face à nos premières échéances, car l'Allemagne a été bonne; à Dresde, Leipzig, Cologne, Hambourg, surtout à Berlin, où nous avons donné plus de vingt représentations. Je

sens bien pourtant que notre conducteur ne gagne pas d'argent et qu'il est inquiet. La vérité est qu'au sortir de l'Allemagne où l'affaire du Théâtre-Libre était sûre, il ne sait guère où nous mener. Nous avons moisi une huitaine de jours à Aixla-Chapelle. Il nous traine jusqu'en Italie, par Milan, Turin, et nous voici à Rome, où après une première soirée fort brillante, mais où nous eûmes la maladresse de donner Blanchette, une pièce paysanne et sans intérêt pour la société élégante qui garnissait du haut en bas la salle du Théâtre Valle, nous avons été à peu près boycottés à cause de la violence de notre répertoire. Soucieux depuis plusieurs jours, notre manager ne me règle plus nos cachets journaliers; j'ai distribué à mes camarades le peu d'argent qui me restait.

Ce soir, pendant le quatrième acte des Fossiles, où nous sommes tous en scène, au baisser du rideau, on me remet un mot de notre impresario, qui m'annonce que j'ai violé à plusieurs reprises le contrat qui nous liait, qu'il décline toutes responsabilités et qu'il part sans nous. A son retour à Paris, il demandera aux tribunaux de régler notre litige. C'est le désastre définitif. Me voilà en plan à Rome avec quinze ou seize personnes; je n'ai aucune ressource à attendre de Paris où mes billets circulent à cette heure. Tous mes camarades, d'un dévouement et d'un désintéressement admirables, prennent la chose le mieux possible, en dépit des soucis qui les accablent eux aussi. Le questeur de Rome, informé dans la soirée, compatit à notre déconvenue, mais il ne peut rien, et se lendemain, à l'ambassade de France, le consul me met à l'abri, par ses constatations, des revendications possibles

de notre impresario.

Ici s'achève l'odyssée du Théâtre-Libre; parti sept ans auparavant de ma mansarde de la rue de Dunkerque, avec quarante sous dans la poche, pour aller répéter notre premier spectacle chez ce petit marchand de vin de la rue des Abbesses, je me retrouve à Rome, avec à peu près la même somme dans mon gousset, entouré d'une quinzaine de camarades déconfits autant que moi, avec cent mille francs de dettes qui m'attendent à Paris, sans savoir ce que nous ferons le lendemain.

|   |   | - |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | · |   |  |

### INDEX ALPHABÉTIQUE

#### des noms cités.

#### A

idam (Paul), page 80.

idam (Paul), page 80.

idam (Paul), pages 118, 146, 148, 151, 152, 153, 154, 155.

idalbert, pages 55, 150, 171, 186, 197, 208, 211, 213, 214, 215, 222, 224, 253, 263, 295.

ilexis (Paul), pages 17, 18, 19, 10, 25, 28, 29, 33, 37, 38, 49, 54, 79, 101, 103, 105, 167, 169, 282, 304.

Alhaiza, pages 82, 98. Allemand (M=\*), page 158.

Ancey de Curnieu (Georges), pages 50, 60, 87, 93, 103, 105, 135, 138, 143, 149, 150, 156, 157, 158, 165, 166, 167, 168, 175, 179, 180, 188, 189, 196, 198, 208, 219, 225, 227, 233, 234, 240, 241, 248, 268, 276, 287.

Adrieu, page 228.

Aoste (M<sup>me</sup> la duchesse d'), page 281.

krène (Paul), pages 41, 92, kraal, page 202.

Arquillière, pages 173, 181, 191, 263, 270, 288, 289, 291, 306, 309, 310.

Aubanel, page 92.

Aubernon de Nerville (M<sup>me</sup>), pages 93, 94, 102.

Aubry (M<sup>me</sup> Marie), page 87.

Aubry Vezan, page 30.

Audran, page 41.

Augier, pages 6, 51, 85, 119, 142, 274.

Auriol, page 303.

Avellan (Amiral), page 293.

#### B

Babin (Gustave), pages 263, 267.

Bady (Mile Berthe), page 277.

Balzac, pages 101, 121, 244, 246, 274.

Banville, pages 7, 46, 55, 69, 75, 76, 77, 82, 94, 95, 101, 104, 218, 227, 229.

Barny (Mme), pages 37, 39, 43, 74, 84, 181, 306.

Baron, page 167.

Barrès (Maurice), pages 294, 298, 299, 301, 302.

Bartet (Mme), pages 276, 298.

Baston, pages 60, 62, 63, 295,

Baudin (Pierre), page 221. Bauer (Henry), pages 8, 61, 77, 92, 125, 126, 127, 130, 143, 144, 170, 178, 174, 175, 205, 215, 220, 237, 288, 247, 248, 249, 260, 271, 272. Bayard, page 22. Baudelaire, page 101. Beaumarchais, page 287. Becque, pages 8, 81, 93, 94, 97. 119, 120, 123, 157, 173, 195, 196, 199, 206, 208, 213, 218, 231, 249, 272, 275, 285, 292, Beer-Boom-Tree, page 206. Bérenger, page 292. Bergerat (M=\*), page 35. Bergerat (Émile), pages 7, 9, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 50, 52, 55, 57, 58, 187, 227, 229. Bernard (Tristan), page 156. Bernheim (Adrien), pages 167, 172, 205, 232. Berthelot (Paul), page 263. Besson (Louis), page 130. Biollay (Maurice), pages 204, 270. Bisson, page 227. Biornstern-Biornson, pages 293, 295. Bodin, pages 178, 180. Boislisle (de), page 247. Boniface, pages 178, 180, 278. Bonnetain (Paul), pages 55, 86. 90, 92, 105, 218. Bornier (Henri de), pages 7, 169, 250, 269. Boulanger (Général), pages 135, 137. Bourbaki (Général), page 68. Bourde (Paul), page 263. Bourdon (Georges), page 280.

Bourgeois (Eugène), page 239. Bourgeois (Léon), pages 142 209, 222, Boutin, page 14. Bracquemond, pages 164, 217 Brandès (M<sup>Re</sup>), page 88. Brasseur fils, page 201. Brémont, page 176. Bressant, page 13. Bréval (M11. Lucienne), page 70 Brieux, pages 159, 169, 172, 175 188, 255, 256, 257, 260, 269, 299 Brisson (Adolphe), page 180. Brohan (Madeleine), page 13. Bruant, page 254. Brunetière, page 175. Bulow (Hans de), page 103. Burguet, pages 26, 30, 155. Busnach, pages 21, 92, 93. Byl, pages 17, 23, 24, 25, 26, 30 33, 34, 48, 49, 54, 55, 273,

C

Calmettes (Gaston), pages 298, Camis, pages 277, 278, Candellh, pages 79, 80. Capoul, pages 121, 134. Capus (Alfred), pages 218, 298. Cara-Ancha, page 184. Caraguel, page 305. Caran-d'Ache, page 218. Carjat, page 41. Carré (Albert), pages 175, 227, 233, 248, 253, 264, 273, 280, 285. Carré (Michel), page 263. Carrière, page 264. Carvalho, page 240.

Cassagnac (Paul de), page 188.

Céard (Henry), pages 8, 21, 29, 54, 74, 119, 135, 139, 140, 141, 149, 165, 166, 174, 184, 216, 246, 248, 257, 271, 272, 289.

Cernay, page 84.

Cicéri, page 64.

Chabrier, page 41.

Champsaur (Félicien), pages 138, 148.

Charpentier, pages 29, 175.

Charpentier (M<sup>m\*</sup>), pages 29, 113.

Charpentier (Alexandre), pages 101, 277, 303.

Chastanet, pages 98, 125, 156, 302, 307, 311.

Chincholle, pages 29, 30.

Chirac, pages 245, 248, 254, 266, 267.

Christian, page 206.

Cladel, pages 7, 115, 142, 143, 113.

Clairville, page 269.

Claretie (Jules), pages 74, 82, 95, 107, 108, 110, 153, 162, 185, 224, 227, 250, 278.

Claveau, page 171.

Clemenceau, pages 53, 179.

Clerget (Paul), page 157.

Colas (Mile Luce), pages 43, 84, 121, 172, 264, 280, 306.

Coppée (François), pages 7, 41, 55, 66, 161, 209, 213, 276.

Coolus (Romain), pages 282, 287, 288.

Coquelin Aîné, pages 7, 13, 47, 136, 153, 187, 195, 247, 266.

Coquelin Cadet, pages 39, 41, 95, 96.

Cosmydor, page 20.

Courbet, page 20.

Courteline (Georges), pages 194, 238, 261, 268, 278, 289,

Couturier (Claude), page 264.

Cuers (René de), page 59.

Curel (François de), pages 242, 246, 255, 257, 258, 267, 277, 278, 279, 280, 285, 293.

#### D

Damoye, page 264.

Darien, page 187.

Darzens (Rodolphe), pages 59, 66, 87, 117, 170, 174, 177, 178, 210, 218.

Daudet (Alphonse), pages 29, 30, 32, 38, 49, 72, 74, 91, 127, 133, 144, 150, 162, 175, 176, 186, 197, 210, 211, 212, 213, 220, 282, 294.

Daudet (Mme), pages 72, 162, 197.

Debussy, page 218.

Decori, page 201.

Defresne (Mme Marie), pages 79, 120, 134.

Delagarde (Pascal), page 62.

Delair (Paul), page 7.

Delaunay, pages 13, 156, 227.

Denayrouze, pages 30, 32,

Dennery, page 274.

Derenbourg, pages 100, 121, 122, 124, 141, 146, 238.

Déroulède (Paul), page 223.

Desbeaux, page 261.

Descaves (Lucien), pages 55, 73, 80, 82, 83, 86, 90, 105, 184, 187, 188, 205, 210, 211, 213, 214, 253.

Deschaumes (Edmond), page 41. Deslandes, page 37. Després (Louis), page 192. Deval (Abel), page 270. Diderot, page 55. Docquois, page 264. Donnay, page 218. Dorsy (Mile Lucienne), page 84. Dostolewsky, page 115. Douai (Général), page 68. Doucet (Camille), pages 227, 236. Doumic (René), pages 168, 179, 258, 274, Dubois (Théodore), page 185. Duez, page 41. Dujardin-Beaumetz, pages 227, 234. Dumas Père (Alexandre), pages 11, 61. Dumas Fils (Alexandre), pages 6, 7, 38, 81, 85, 137, 191, 227, 230, 236, 250, 288. Dumény, page 128. Dupuis, pages 167, 195. Duquesnel, pages 8, 193, 219, 220. Duranty, pages 17, 19, 20, 25. Duret, page 29. Duse (Mme Eléonora), pages 106, 107. Duval (Georges), page 41.

Edmond (Charles), page 156.

Ephraïm (Armand), pages 186, 189, 231.

Ethiou-Pérou, page 50.

F

Fabre (Emile), pages 203, 265, 267, 305, Faguet, page 222. Favart (M<sup>m</sup>), page 13. Fehl (Odette de), page 121. Féraudy (de), page 199. Fouillet (Octave), page 217. Fèvre (Henry), pages 160, 190, 192, 258, 259. Feydeau (Georges), page 8. Firmin-Didot, pages 11, 12. Flaubert, pages 113, 114. Floquet, page 73. Forain, pages 224, 240, 303. Fort (Paul), page 250. Fouquier (Henry), pages 31, 32 33, 36, 64, 77, 99, 130, 176, 195, 222, 249, 256, 257, 270, 274, 288. France (Louise), pages 123, 193. Frantz-Jourdain, page 100. Frascuelo, page 184. Fréderikx, page 228. Fromentin (Eugène), page 13. Fugère (Lucien), page 10.

G+

Gailhard (Pedro), pages 304, 310.

Gambetta, page 73.

Gandillot (Léon), pages 8, 218, 219, 276.

Garnier, page 176.

Gavarni, page 125.

Geffroy (Gustave), pages 179, 208, 253.

efroy, page 13. mier, pages 75, 209, 256, 263, **2**88, 290, **2**95, 306. rmain (Auguste), pages 127, 173, 174, 175. misty (Paul), pages 115, 201, 227, 260, 262. rardin (Émile de), page 298. blet (René), page 32. sthe, page 162. mcourt (Edmond de), pages 38, 49, 60, 61, 72, 97, 113, 120, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 137, 138, 139, 141, 144, 162, 164, 165, 167, 171, 175, 186, 197, 209, 210, 211, 212, 213, 217, 218, 220, 221, 222, 227, 235, 286, 263, 281, 287. ncourt (les), pages 8, 19, 49, **54**, 139, 140. dinet, page 7. rner (Carl), page 112. \* (Edmond), pages 13, 36, 41, 46, 95, 142, 148, 154, 190, 216, **233**, 267. amont (Louis de), pages 72, **121**, 123, 262. and (Georges), pages 88, 149, 154, 163, 186, 246, 248, 264. andpierre, page 181. enet-Dancourt, pages 8, 27. wille (M Henry), page 54. 1mm (Thomas), page 159. psclaude, page 218. terard (Mm.), page 107. wrin, pages 201, 262. tiches, pages 55, 83, 86, 90, n. inon, pages 258, 259. isth'au, page 267. yot (Yves), page 222.

#### H

Hading, page 272. Halévy, pages 7, 249, 250, Halgan, page 208. Haraucourt, pages 176, 207. Hartmann, pages 63, 64, 84, 86, 87, 88, 100, 101, 149. Hauptmann (Gerhardt), pages 187, 290, 293, 295, 296. Hennique, pages 17, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 54, 58, 62, 71, 105, 113, 124, 137, 165, 168, 169, 210, 253, 264, 275. Henriot (M11.), pages 157, 237. Henry (Fortuné), page 304. Hermant (Abel), pages 113, 298. **Hervé**, page 185. **Hervie**u, page 279. Hessem, page 163. Hittemans, page 228. Houssaye (Henri), page 298. Hugo (Victor), pages 7, 13, 23, 55, 106. Hugo (Georges), page 41. Hugues (Clovis), page 213. Huret (Jules), pages 182, 184, Huysmans, pages 80, 83, 215.

#### I

Ibels (H.-G.), page 303.

Ibsen, pages 112, 160, 162, 171, 174, 177, 178, 181, 186, 189, 244, 258, 268, 270, 280, 287, 292, 293.

Icres (Fernand), pages 54, 115, 117.

Irving, page 136.

J

Janvier, pages 157, 172, 173, 181, 201, 209, 263, 264, 268.

Jaurès, page 290.

Jullien (Jean), pages 54, 62, 73, 74, 75, 76, 105, 138, 147, 149, 171, 172, 173, 175, 188, 196, 201, 215, 232, 245, 264, 271, 273, 276.

#### ĸ

Kainz, page 187.
Kistemaeckers, pages 80, 161.
Koning, pages 125, 135, 137, 160, 210, 213, 237, 273.
Krauss, pages 22, 26, 28, 29, 60, 61.

#### L

Labruyère, pages 79, 269. Lafontaine, page 13. Lagartijo, page 184. Laisné (Marius), page 14. Lambert (Albert), pages 207, 276. Lamoureux, page 52. Lancret, page 278. Lapauze (Henry), page 188. La Pommeraye (Henri de), pages 30, 32, 41, 42, 222, 251. Larochelle, page 305. La Rounat, page 8. Larroumet, pages 191, 208, 239, Lassouche, page 269. Laumann (Ernest), page 147. Laurens (Jean-Paul), page 124. Laurent (Mm. Marie), pages 21, 70.

Lavedan (Henri), pages 55, 82, 83, 86, 90, 91, 105, 180, 275, 276. Le Bargy (Charles), pages 1 199, 294. Lecomte (Georges), pages ! 225, 227, Le Corbeiller (Maurice), pa 93, 236. Lefèvre (Maurice), page 243 Legendre (Louis), page 276, Lemaitre (Frédérick), page Lemaître (Jules), pages 8, 43, 65, 138, 151, 172, 177, 1 222, 232, 246, 290, 298, 299. Lepelletier (Edmond), page 2 Lerou (M11. Emilie), page 74. Lindau (Paul), page 160. Lindenlaub, pages 186, 1 231. Lindner (M11e), pages 109, 1 Liner (Auguste), page 211. Lockroy, page 41. Loiseau, page 263. Lomon (Charles), page 7. Loti (Pierre), page 261. Loynes (Mm. de), pages 2 298, 307. Luce, page 303. Lucque, page 20. Lugné Poé, page 154. Luguet (Marcel), page 302.

#### M

Maeterlinck (Maurice), pa 226. Magnard (Francis), pages \$ 129,159,169,176,182,213,22

298, 299.

allé (Comte de), page 223. Mato, page 190. Marmé (Stéphane), page 219. llet (M . Félicia), pages 101, met (Edouard), pages 12, 183, mck, pages 260, 261. rgueritte (Paul), pages 83, M, 90, 92. rivaux, page 235. Plowe, page 250. rsolleau, page 248. riel (Charles), page 179. cagni, page 240. **Equillier**, page 14. senet, pages 183, 185. hilde (Princesse), pages 129, massant (Guy de), pages 5, 216, **229.** er (Henry), pages 74, 84, 3, 136, 157, 264. For, page 136. mantini, page 184. rano, page 163. hac (Henry), pages 7, 72, H, 227, 236, 250, 275. minger (les), pages 108, 9, 110, 111. hgue, page 13. mrd-Dorian (Mme), page 127. des (Catulle), pages 7, 12, 1, 44, 45, 46, 54, 62, 64, 1, 69, 71, 79, 80, 88, 98, 1, 104, 107, 118, 120, 121, 123, l, 134, 165, 166, 175, 182, 194, 1, 218, 261, 269, 273, 304, 307. bssier, page 114. ler (Paulin), pages 118, 221.

Messager (André), page 123. Méténier (Oscar), pages 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 54, 55, 62, 70, 77, 83, 84, 130, 147, 162, 164, 167, 169, 264, 282, Métivet (Lucien), page 45. Meuris (M<sup>li</sup>), page 186. Mévisto (Aîné), pages 42, 43, 83, 84, 118, 148, 207. Meyer (Arthur), page 298. Michelet, page 140. Millaud (Albert), pages 129, 269. Millerand, pages 179, 221, 222, 223. Mirbeau, pages 217, 218, 226. Molière, page 66. Monnier (Henry), page 34. Montégut, pages 74, 76, 121. Montjoyeux, page 218. Moreau (Emile), pages 92, 192. Mounet (Paul), pages 58, 115. Mounet-Sully, pages 13, 187, 245, 266, Mullem (Louis), pages 178, 179, 239. Murger, page 11.

#### N

Nau (Eugénie), pages 209, 270. Normand (Jacques), page 229. Noro (Jean), page 20. Nieuwerkerke (Comte de), pages 67, 68.

0

Ohnet (Georges), pages 91, 210, 224, 275.

Ollendorff (Paul), page 41.

P

Pailleron, page 7. Pasca (M=\*), page 285. Pastor (Angel), page 184. Paulus, page 266. Pausader, pages 20, 190. Pawlowsky, pages 43, 54, 84. Paz (Emile), pages 24, 27, 33, 41, 49, 50, 55, 58, 59, 71, 74. Pel, page 215. Pelletan (Camille), pages 179, 255. Perret (Paul), pages 238, 266, 278. Perrin (Emile), page 6. Perrin (Jules), page 264. Pessard (Hector), pages 135, 145, 146, 151, 195, 211, 213, 214, 216, 217, 224, 288. Picard (Edmond), page 80. Pichon (Stephen), page 179. Pinsard, page 84. Plessis (M<sup>m</sup>), page 13. Poe (Edgard), page 147. Ponchon (Raoul), page 218. Pons-Arlés, page 289. Porel, pages 8, 32, 33, 41, 50, 51, 58, 97, 113, 125, 127, 144, 148, 162, 165, 168, 193, 205, 230, 232, 245, 260, 261, 271. Porto-Riche (Georges de), pages 81, 97, 114, 115, 116, 123, 137, 142, 143, 160, 230, 231, 264, 275. Prado, page 130. Pranzini, page 70. Prevel (Jules), pages 24, 26, 127, 12**8**. Prévost (Marcel), pages 239, 247.

Proio (Guy), page 190. Prozor (Comte), page 189. Prud'hon, page 199.

a

Quillard (Pierre), page 219.

R

Rachilde, page 219. Raffaelli, page 303. Rapp, pages 79, 122. Ravel, page 202. Reibrach, page 264. Reichenberg (M11a), pages ! 199, 200. Reicher, page 187. Regnault (Henri), pages 12, Réjane (M<sup>me</sup>), pages 94, 96, 5 125, 126, 127, 167, 280, 272, 29 Renan, pages 105, 106, 298. Richepin (Jean), pages 7, 55, 69, 95, 146, 213. Rivière (Henri), pages 103, 2 247, 303. Robert (Henri), page 215. Rochegrosse, page 69. Rodin, page 285. Rollinat, page 272. Rondel, page 267. Rosny Ainé, pages 71, 72, 83, 208, 233, 253. Rostand (Edmond), page 305 Rothschild, page 259. Roujon, page 298. Rouvière, page 66. Rzewuski (Stanislas), pa 147, 256, 257.

S Saint-Cère (Jacques), pages 160,

206.

Baint-Germain, page 150. Saint-Marceaux, page 298. **Salandri**, pages 103, 138, 169, 247, 270. **Balis,** pages 43, 103, 218, 247. Band (George), pages 11, 171, Barah Bernhardt, pages 8,.13, 107, 176, 193, 219, 226, 245, 298. Sarcey (Francisque), pages 8, 16, 17, 82, 41, 42, 48, 50, 54, 57, 67, 68, 90, 104, 105, 108, 123, 130, 140, 148, 153, 154, 155, 156, 167, 169, 170, 172, 173, 178, 180, 183, 186, 196, 197, 203, 205, 206, 207, 218, 222, 225, 227, 228, 231, 232, 248, 258, 260, 277, 278, 279, 288. Saxe-Meiningen (Grand-duc de), pages 107, 112. Schaumberger (Jules), page 197. Schiller, pages 110, 112, 295. Scholl (Aurélien), pages 127, 159, 195, 196, 204, 218. Schurmann, pages 262, 266, 267, 268, 280, 288, 307, 308, 311. Schwob, page 278. Scribe, pages 16, 22, 274. Sermet (Julien), page 204. Serpette, page 31. Séverine (Mme), pages 21, 79, 176, 193, 221. Shakespeare, pages 8, 66, 193, 231, 247. Signac, page 303.

Silvestre (Armand), page 218.

Steinlein, page 303.

Stoullig, pages 41, 145.

Strauss (M<sup>m</sup>\*), page 247. Strindberg, pages 270, 282, 286. Sudermann, page 295. Sue (Eugène), page 11. Sutter-Laumann, page 239. Sylvain, page 307. Sylviac (M<sup>11</sup>\*), pages 74, 164.

#### T

Tabarant, page 246. Tacova, page 10. Taillade, pages 10, 21, 136, 146. Taine, pages 13, 289. Taylor, pages 113, 114. Terry (M11. Ellen), page 136. Tessandier, page 150. Tézénas (M.), page 206. Théaulon, page 22. Théven (M<sup>11</sup>°), page 192. Thiron, page 13. Thorel, pages 293, 295. Timbot, page 84. Toché, page 224. Tolstol, pages 42, 54, 85, 105, 244, 287, 292. Tomassin (M<sup>11</sup>•), page 228. Toulouse-Lautrec, page 303. Tourgueneff, pages 159, 161, 287. Trublot, page 20. Turr (Général), page 209.

V

Vacquerie, pages 190, 227. Valabrègue (Albin), p. 27, 233. Valdey (M<sup>-\*</sup> Marcelle), page 270. Vallès, pages 55, 79. Vandérem (Fernand), page 288. Vaucaire (Maurice), page 247. Wéber (Pierre), pages 156, 203. Véber (Jean), page 156. Verga, pages 117, 240. Véron (Pierre), page 231. **Vidal** (Jules), pages 17, 19, 25, 30, 33, 34, 48, 49, 54, 116, 273. Vidal (Paul), pages 70, 86. Villiers de l'Isle-Adam, pages 7, 54, 59, 66, 67, 104, 151, 272, Vitu, pages 41, 57, 135, 143, 183, 230, 240, 242, 245. **Vlasto**, pages 298, 306. Vogüé (Comte Melchior de) pages 85, 88. Vois, page 196. Vuillard, page 303.

W

Wagner, pages 111, 185. Watteau, page 278. Watterneau, page 241. Weindel (Henri de), pages 273, 274, 276.

Weindel (de), page 241.

Wilde (Oscar), page 250.

Willette, pages 91, 117, 240, 278, 303.

Wladimir de Russie (Grand Duc), page 123.

Wolff (Albert), pages 56, 87, 92, 122, 125, 129, 167, 169, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 237, 245, 249.

Wolff (Pierre), pages 179, 180, 183, 187, 189, 208, 236, 237, 249.

 ${f z}$ 

262, 268, 269, 275, 276.

Zacconi, page 281.

Zola (M<sup>me</sup>), pages 29, 102, 127.

Zola, pages 8, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 38, 49, 54, 74, 75, 76, 77, 83, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 101, 102, 111, 120, 127, 137, 141, 142, 143, 144, 149, 160, 161, 162, 162, 168, 170, 175, 183, 184, 185, 205, 218, 216, 227, 235, 236, 282.

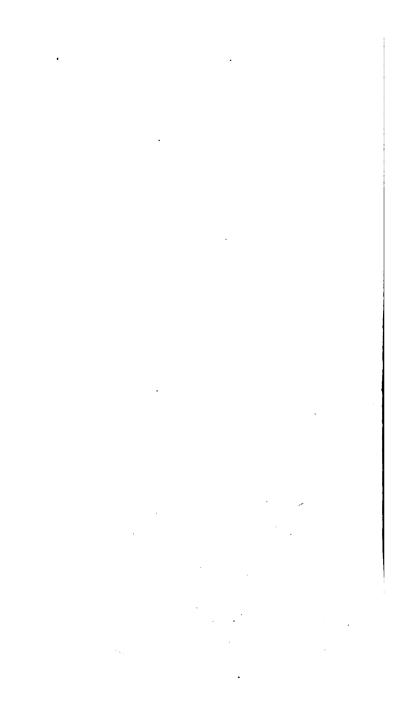

| ARTHÈME FAYARD & C10, Éditeurs, 18-20, Rue du Saint-Gottard, PARIS (XIFC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| MARCEL PRÉVOST, de l'Académie française.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Lettres à Françoise maman 1 volume.  Mon cher Tommy 1 volume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| agon chor rounny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| HENRY BERNSTEIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Après moi 1 vol.    Le Secret 1 vol.    L'Élévation. 1 vol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| LOUIS BERTRAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Saint Augustin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Les plus belles Pages de Saint Augustin 1 volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| Le Sens de l'Ennemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| Mademoiselle de Jessincourt 1 volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| Sanguis Martyrum 1 volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| L'Invasion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| L'Infante 1 volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| Les Villes d'or 1 volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Autour de Saint Augustin 1 volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| COMTESSE DE NOAILLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| Les Vivants et les Morts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Les Forces Eternelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 040.00 040444.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| GERARD UNOUVILLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| Tent nie nouv toi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| Le Séducteur 1 vol.    Jeune Fille 1 vol.    Tant pis pour toi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| RENÉ BENJAMIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Gaspard (Prix Goncourt 1915) 1 volum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| Sous le Clei de France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Grandsonion 4 volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| Le Palais et ses Gens de Justice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| Amadou, bolcheviste 1 volum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Gaspard (Prix Goncourt'1915) 1 volum Sous le Ciel de France 1 volum Le Major Pipe et son Père 1 volum Grandgoujon 1 volum Le Palais et ses Gens de Justice 1 volum Amadou, bolcheviste 1 volum La Farce de la Sorbonne 1 volum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| MYRIAM HARRY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Tunis la Blanche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| La Petite Fille de Jérusalem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Siona chez les Barbares 1 volum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Tunis la Blanche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| COLETTE (COLETTE WILLY)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| Les Heures longues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| Mitsou ou comment l'esprit vient aux filles 1 voius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| Chéri 1 vol.    La Paix chez les bêtes. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| FUCENE MONTFORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| La Belle-Enfant ou l'Amour à 40 ans 1 volu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| DOLLY DIEWES OU I PRINTED IN THE STATE OF TH |  |  |  |  |  |
| JANE CALS Rose. 1 vol.   La Ronde. 1 vol.   Le Cabaret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| ANTOINE ALBALAT Souvenirs de la Vie Littéraire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| VVONNE CARCEV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| YVONNE SARCEY La Route du Bonheur 1 vol.    Pour vivre heureux 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 10-21 — 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |

|  |  | • |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |



|   |  |  | _ |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| · |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

# 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

## LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

| 237.1ar'54MM                        | Nov 5 ~                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| i                                   | NOV 251966 66                                           |
| REC'D LD                            |                                                         |
| MAR 1 4 64 - 5.PM                   |                                                         |
|                                     | RECEIVED                                                |
| 15 Vay'641S                         | RECEIVED                                                |
| JA                                  | N 13'67-JI AM                                           |
|                                     | CANDERT                                                 |
| MAY 20'64                           | OAN DEPT.                                               |
| - MAY 29'64 - 10 AM                 | FEB 1 1982                                              |
|                                     | RETO FEB                                                |
| Web gra                             |                                                         |
| <b>28</b> May '65 <b>V</b> 1        | IUL 08 :389                                             |
| afcid LD                            | UTO. DISC.                                              |
| . M                                 | AY 2 0 1989,                                            |
| JUN 2'65-3PM                        |                                                         |
| LD 21A-40m-11,'63<br>(E1602s10)476B | General Library<br>University of California<br>Berkeley |
|                                     |                                                         |

# U.C. BERKELEY LIBRARIES

C020895396

